

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

# Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



# A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

# Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

# À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com





. •

#### BIBLIOTHÈQUE DES MERVEILLES

# LES MERVEILLES

DE

# LA CÉRAMIQUE

οü

L'ART DE FAÇONNER ET DÉCORER LES VASES EN TERRE CUITE, FAIENCE, GRÈS ET PORGELAINE Depuis les temps anliques jusqu'à nos jours

PAR

A. JACQUEMART

AUTEUR DE L'HISTOIRE DE LA PORCELAINE

OCCIDENT

(TEMPS MODERNES)

CONTENANT 48 VIGNETTES SUR BOIS ET 833 MONOGRAMMES
PAR J. JACQUEMART

# **PARIS**

LIBRAIRIE DE L. HACHETTE ET C'a

BOULEVARD SAINT-GERWAIN, Nº 77

1869

Droits de propriété et de traduction réservés

Fine Arta , NK 3780 , J215

# 125-283-013

# INTRODUCTION

Cette troisième et dernière partie de notre travail sur l'art de terre est, sans contredit, la plus difficile et la plus intéressante; elle se rattache directement à l'histoire et aux mœurs des temps modernes; elle doit montrer par quelle voie, en Europe et surtout en France, l'industrie céramique s'est transformée, et comment, en se perfectionnant, elle s'est démocratisée.

Le tableau qui comporte de tels horizons était digne d'être tracé par un philosophe; si nous en essayons l'esquisse, c'est que nous croyons qu'à force de simplicité, de bonne foi, de recherches patientes, on peut déjà le rendre assez curieux pour qu'il éveille l'attention.

Ainsi, nous n'adopterons pas de plan systéma-

tique; si quelques grandes lois nous paraissent dominer les faits, nous les exposerons en leur lieu, sans en faire sortir des conséquences forcées; nous ne chercherons pas à classer chronologiquement des œuvres dont la date positive restera longtemps encore un objet de discussion; mais en adoptant l'ordre géographique nous serons sûr du moins de ne point scinder les grandes familles artielles qu'une conformité d'usages, une unité de goût, ont naturellement créées autour des grands centres intellectuels.

Si intimement liées que puissent paraître les diverses espèces de poteries de luxe dont nous aurons à nous occuper, il ne serait pas rationnel d'en confondre l'histoire; nous traiterons donc d'abord des poteries opaques, puis des poteries translucides, découvertes les dernières en Europe.

Afin d'éviter, d'ailleurs, de perpétuelles répétitions et des descriptions techniques fastidieuses, nous allons, une fois pour toutes, définir les poteries dont il doit être question dans ce livre, et décrire leur mode de décoration.

La Faïence proprement dite est, ainsi que nous l'avons expliqué à propos des majoliques italiennes, une poterie tendre opaque, à base d'argile calcarifère, recouverte d'un émail également opaque

composé d'étain et de plomb; cet émail d'un blanc irréprochable lorsque les éléments en sont bien choisis, peut être embelli par deux procédés différents: la peinture au grand feu et la peinture à la mousse ou au petit feu.

Peinture au grand feu. Chez nous ce genre de décor s'applique généralement ainsi : lorsque les pièces bien tournassées et mises en biscuit par une première cuisson, ont été trempées dans l'émail liquide, qui s'y attache par absorption, on laisse sécher, puis, sur la surface raffermie, l'artiste trace en couleurs vitrifiables les figures et les ornements qui doivent la diaprer. Cette peinture sur émail cru exige une grande habileté manuelle, car la retouche est presque impossible sur un enduit pulvérulent que le frottement détruit et que l'eau délaye. Mise au four, cette peinture s'incorpore avec la couverte, s'y parfond et acquiert un moelleux qu'aucun autre procédé ne saurait atteindre.

Il est pourtant une sorte d'équivalent utile à signaler; sur une couverte cuite comme si elle était destinée à rester blanche, on peint avec des couleurs de grand feu: là nulle difficulté de retouche; on peut faire, effacer, revenir par accumulation de travaux, fondre les teintes au pinceau,

enlever des lumières par grattage, etc. Lorsque tout est achevé, on remet au four une seconde fois, en sorte que l'émail, reprenant sa fluidité sous l'action d'un feu pareil à celui qui l'a fixé sur le vase, donne aux couleurs le gras et la largeur de touche qui caractérisaient le premier procédé.

Peinture de mousse. D'invention plus récente que le grand feu, cette peinture doit sa création à un autre ordre d'idées; elle a eu pour but de mettre l'industrie européenne en mesure de lutter le plus longtemps possible contre l'envahissement des porcelaines orientales, et, lorsque les usines à porcelaine tendre indigène commençaient à fournir aux riches la poterie translucide, si ardemment cherchée, de mettre à la disposition du plus grand nombre un équivalent offrant au moins l'aspect de cette poterie.

La faïence peinte ou faïence porcelaine, comme nous la nommerons souvent, comporte un grand nombre de couleurs; tous les oxydes métalliques qui ne sont pas décomposés par leur combinaison avec le plomb, peuvent adhérer à sa surface. L'émail d'étain et de plomb, susceptible de se ramollir à une température peu élevée, permet déjà d'employer au grand feu des tons qui, pour la porcelaine dure, sont qualifiés couleurs de moufle dure

ou de demi-grand feu; mais les nuances applicables à la moufle sont bien plus nombreuses encore; aussi les *peintures* ainsi obtenues sont-elles souvent d'un fini parfait, d'un modelé irréprochable; la présence du rouge d'or ou pourpre de Cassius et de ses dérivés, tels que le lilas et les couleurs carnées,

donnent à cette peinture un aspect tout parti-

culier.

La Faïence fine, terre de pipe ou cailloutage, appartient à un autre ordré de poteries, celles à pâte dure; sa pâte blanche, opaque, à texture fine, est composée d'argile plastique lavée, de silex broyé fin et d'un peu de chaux; son vernis cristallin est plombifère. La pâte cuit à une température de 25 à 100° du pyromètre de Wedgwood, tandis que le vernis n'exige que 10 à 12° pour se fondre.

Le décor de moufle s'applique le plus souvent à la faïence fine.

Porcelaine. On a fait principalement en Europe deux genres de céramiques susceptibles de recevoir ce nom: la plus ancienne est la porcelaine tendre, qui se divise en deux groupes; la porcelaine tendre artificielle, composée d'une frite vitreuse et de marne; elle est fine, dense, non rayable par le fer et translucide; son vernis est vitreux transparent et

assez dur, bien qu'il contienne du plomb; c'est un cristal (flintglass).

La porcelaine tendre naturelle est ainsi appelée parce que les kaolins argileux et caillouteux entrent dans sa composition avec l'argile plastique, le silex et le phosphate de chaux fourni par les os calcinés. Le vernis est un mélange de borax, de minium, de carbonate de soude et de flintglass.

La porcelaine dure, découverte beaucoup plus tard, a la même composition que la porcelaine chinoise; nous renvoyons donc au premier volume de ce recueil pour ce qui concerne ses éléments et la manière de la travailler.

Nous ne dirons rien non plus ici de la décoration des poteries translucides; ces détails seront mieux placés à la description spéciale de chaque espèce.

Pour diriger utilement les recherches du lecteur, il nous reste à indiquer les principales divisions de ce volume.

#### LIVRE PREMIER. — FAIENCES.

|   | Сн          | APITRE P | REMI | ler   | _   | F  | RA: | NCI | 3 , |    |    |    |    |     | • , |  | <br> | . 1 | ae | zе | 1   |
|---|-------------|----------|------|-------|-----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|-----|-----|--|------|-----|----|----|-----|
|   |             |          |      |       | GÉ  | 00 | RA  | PH  | IE  | DI | 82 | FA | BR | IQU | ES  |  |      |     |    |    |     |
| S | <b>1•</b> r | Région   | du   | Nord  |     |    |     |     |     |    |    |    |    |     |     |  |      |     |    |    | 19  |
| Š | 2.          | Région   | de   | l'Est |     |    |     |     |     |    |    |    |    |     |     |  |      |     |    |    | 77  |
|   |             | Région   |      |       |     |    |     |     |     |    |    |    |    |     |     |  |      |     |    |    |     |
| Š | 4.          | Région   | de   | l'On  | est |    |     |     |     |    |    |    |    |     |     |  |      |     |    |    | 126 |
| ğ | 5.          | Région   | du   | Cent  | re  |    |     |     |     |    |    |    |    |     |     |  |      |     |    |    | 139 |

|   | INTRODUCTION.                                                     |
|---|-------------------------------------------------------------------|
|   | CHAPITRE II FAIENCE ÉTRANGÈRE                                     |
| 8 | § 1° Belgique                                                     |
| 8 | <b>3 2. Hollande </b>                                             |
| S | 3. Suisse                                                         |
| - | 4. Allemagne                                                      |
|   | 5. Angleterre                                                     |
|   | 6. Suède                                                          |
|   | 7. Danemark 25                                                    |
|   | 8. Italie                                                         |
|   | 9. Espagne et Portugal                                            |
|   | LIVRE DEUXIÈME. — PORCELAINES.                                    |
|   | CRAPITRE PREMIER PORCELAINE TENDRE                                |
| S | 1 º Porcelaine artificielle française. — Fabriques étrangères. 28 |
| Š | 2. Porcelaine tendre naturelle                                    |
| 8 | 3. Porcelaine mixte                                               |
|   | CHAPITRE II PORCELAINE RÉELLE OU DURE                             |
|   |                                                                   |
| 8 | 1 Porcelaine française                                            |
|   | 1 Porcelaine française                                            |

.

,

• 

# LIVRE PREMIER

**FAIENCES** 

# CHAPITRE PREMIER

FRANCE

#### FAIENCE OU TERRE CUITE ÉMAILLÉE

A quelle époque remonte la pratique de la faïence? Est-ce une invention française? ou bien sommes-nous tributaires de l'Italie pour cette modification radicale de l'art de terre? Ces questions sont loin de pouvoir être résolues. Certes, les potiers d'au delà des Alpes ont eu leur part d'influence sur le développement de notre industrie : dès 1860, M. Natalis Rondot nous révélait l'existence de majolistes à Lyon, au seizième siècle, et M. le comte de la Ferrière-Percy publiait

bientôt les lettres patentes qui avaient autorisé leur établissement; on savait qu'un della Robbia avait travaillé pour François I<sup>er</sup> en appliquant chez nous la décoration céramique à l'architecture; en restituant à



Fig. 1. - Coupe de Rouen, à la corne, coll. de M. Michel Pascal.

Oiron les faïences fines dites de Henri II (voir II<sup>e</sup> partie, p. 311), M. Benjamin Fillon reconnaissait encore là une inspiration étrangère; il faisait plus, il indiquait la trace d'une fabrique italienne à Amboise, en 1502, d'une autre à Machecoul vers 1590; il mentionne, en 1588, Ferro produisant de la vaisselle blanche à Nantes; Borniola fournit aussi de la faïence au Croisic, tandis que

Leone et le Barbarino vont porter leur art à Châtellerault et à Rennes.

Des documents de cette nature ne permettent pas de dénier l'utile action des artistes méridionaux; mais que nous apportaient-ils? Est-ce le goût seul ou la technique tout entière? Nous avons vu, dans la seconde partie de ce travail, que les carreaux en majolique du château d'Écouen avaient été cuits à Rouen; donc il existait déjà dans cette ville, en 1542, des fours à faïence; nous avons démontré qu'en effet la Normandie possédait l'art d'émailler les épis et la vaisselle au moment où, dans la Saintonge, Palissy inventait le même art. Est-ce donc le goût qui nous était apporté du dehors? Examinons, et pour le faire avec plus de fruit, dénommons dès à présent les divers genres adoptés par nos faïenciers, et groupons-les de manière à délimiter les principales écoles françaises.

#### GENRE ITALIEN

Les faïences françaises de genre italien sont de deux sortes : les premières sont de véritables majoliques faites par des émigrés ultramontains; celles-là sont presque impossibles à localiser, et leur production est tout éphémère. En effet, des artistes venus de Chaffagiolo, Faenza, Gubbio, Venise, Gênes, Turin, devaient apporter des méthodes différentes; placés loin des centres où ils cherchaient leurs modèles, ils devaient

perdre d'autant plus vite leur pratique nationale qu'ils se trouvaient jetés dans ce milieu actif et mobile qu'on nomme l'esprit français, et qu'ils y furent presque immédiatement absorbés et transformés.

Un seul atelier a, pendant quelques années, cultivé un genre de peinture originaire d'Urbino : c'est Nevers; chose assez singulière, en attribuant à l'influence des Gonzague cette importation, l'on a voulu en trouver les auteurs dans les membres divers d'une famille Conrade, venue d'Albissola, près Savone, pour diriger l'usine nivernaise; or, la première chose que la connaissance des majoliques eût dû suggérer, c'est que le genre de Savone et de toute la côte de Gênes n'a rien de commun avec le style italo-français; la seconde remarque, plus décisive encore, sortie de l'examen des ouvrages signés par les Conrade, c'est que ces potiers, experts peut-être dans le métier, étaient de pauvres dessinateurs, indignes de réclamer la parenté des céramistes italiens du seizième siècle, et plus préoccupés, d'ailleurs, de chercher l'imitation chinoise que de faire renaître le style des poteries à histoires. Donc, s'il a été fait à Nevers, comme on n'en saurait douter, des vases dans le genre de la fabrique d'Urbino, ils l'ont été par des artistes français poussés dans cette voie par les encouragements d'un prince amoureux du grand art, et qui a dû, comme les Mécènes italiens du seizième siècle, payer à grands frais la satisfaction de son goût. Les études sérieuses du dessin n'étaient pas assez généralisées chez nous pour que les hautes conceptions fussent à la portée de nos faïenciers; le genre italien

fut, dès lors, un accident, car la poterie émaillée, destinée surtout à la bourgeoisie et au peuple, ne comportait ni la complication des formes, ni les compositions savantes et cherchées qu'exigeait, en Italie, sa présence dans de somptueux palais et son mélange à la vaisselle d'or et d'argent qui couvrait les tables et les dressoirs.

#### GENRE ROUENNAIS.

Contrairement aux habitudes reçues, nous plaçons donc l'école normande en tête de l'art purement français; deux raisons nous y portent : d'une part, la conviction que Rouen a, bien avant Nevers, appliqué l'émail à la terre cuite; d'un autre côté, l'étude approfondie des premiers essais de la céramique rouennaise et des sources auxquelles elle a puisé ses inspirations. En effet, chez nous, comme en Italie, c'est dans les ateliers des fabrications de grand luxe que le goût général de l'ornementation s'est formé; l'orfévrerie, l'émaillerie, ont imposé leurs conceptions aux branches secondaires de l'industrie, et l'on demeure assuré de ce fait, pour la poterie rouennaise, lorsqu'on a vu les pièces du Musée normand, où, autour de sujets émaillés sur fond blanc, courent des guirlandes de grosses fleurs un peu crues de ton, des bouquets semés accompagnés de traits contournés semblables à ce que l'on rencontre sur les parois métalliques des coffrets à bijoux, sur les bijoux eux-mêmes, et plus encore sur les étoffes dites

perses du commencement du dix-septième siècle. Ces faïences primitives, exceptionnelles, dues à la main d'un émailleur sur métaux, ne constituent pas, il est vrai, un genre commercial, une fabrication marchande; mais, lorsqu'en 1647 Poirel, sieur de Grandval, exploite le premier privilége et s'essaye à la poterie courante, nous voyons le plat ou drageoir dit à la centauresse reproduire les mêmes fleurs, les mêmes traits, en un mot, continuer un goût qui, loin de venir du Nivernais, devait s'y implanter à son tour par une influence semblable.

Toutefois, la vue des porcelaines orientales modifia bientòt ces tendances et suggéra aux peintres rouennais le vrai type qui devait faire leur gloire et celle de la faïence française tout entière : c'est le décor à lambrequins et dentelles. Ce décor, exécuté d'abord en camaïeu bleu ou en bleu et rouge de fer, est une sorte de compromis : on y sent l'influence orientale mèlée aux délicates combinaisons inventées par Berain et les autres maîtres ornemanistes français; mais l'emprunt est tellement déguisé, il y a une originalité si puissante dans les bordures arabesques entourant les plats d'une large guipure, les rosaces centrales, riches sans surcharge, et parfois dans les colonnes rayonnantes qui relient le motif milieu et la circonférence, qu'on se demande s'il n'y a pas là une ingénieuse invention. Il faut que les contemporains en aient jugé ainsi, puisque la faïence rouennaise a été l'objet d'une imitation universelle; la Belgique, la Hollande, l'Italie même, ont multiplié les variétés d'un genre que Lille, Paris, Saint-Cloud, Marseille exécutaient couramment pour répondre au goût des consommateurs.

Une influence directe des publications littéraires modifia un moment les compositions à dentelles; des corbeilles de fleurs portées sur des rinceaux à guirlandeforment des motifs milieu, où se posent sur les cré-



Fig. 2. — Sabot de Noël en faïence de Rouen, coll. de M. Édouard Pascal.

neaux des lambrequins ; ce genre riche et gracieux rappelle évidemment les culs-de-lampe des beaux livres du dix-septième siècle.

A côté de ce premier décor, il en est un autre, toujours polychrome et d'origine orientale incontestable; des bordures fond vert à dessins quadrillés entourent une composition fleurie de style spécial, ou un paysage chinois à fabriques et personnages grotesques. Mais les peintres s'affranchiront bientôt de cette imitation trop servile en créant le genre à la corne (voy. fig. 1). Là, les motifs seront plus larges; une corne d'abondance, d'où s'échapperont des tiges chargées de grenades ouvertes, de pivoines et d'œillets d'Inde, formera motif principal et s'entourera d'oiseaux, de papillons et d'insectes, et même quelquefois de capricieuses rocailles; cette poterie toujours enluminée des émaux les plus vifs, rachètera par son éclat la lourdeur de sa pâte et son émail bleuté sujet à la tressaillure.

#### GENRE NIVERNAIS.

A part les faïences imitées d'Urbino, Nevers a fait deux genres : le type emprunté aux émailleurs et le type oriental. Le premier, comme à Rouen, se manifeste par des sujets, tantôt mythologiques, tantôt familiers, entourés de guirlandes de grosses fleurs; là, le bleu et le manganèse dominent, car la poterie nivernaise cuisant à une très-haute température est bornée dans l'emploi des émaux; elle n'a jamais pu obtenir le beau rouge de fer rouennais, et a dû le remplacer par un jaune orangé assez riche, et merveilleux surtout lorsqu'il s'étend en fonds partiels.

Le type oriental est également facile à distinguer; Rouen a particulièrement estimé et reproduit la porcelaine bleue impériale de King-te-tchin; Nevers a préféré le genre de cette porcelaine d'origine inconnue mentionnée dans notre premier volume, p. 72, et la porcelaine de Perse. Les fleurons à feuilles pointues contournées, les rinceaux, les oiseaux et les insectes sont donc bien plus fréquents que les combinaisons ornementales à lambrequins; en un mot, le genre oriental de Nevers est moins créé, moins original que celui de Rouen.

On a classé dans le type oriental les faïences nivernaises à fond bleu relevées de dessins en blanc pur ou associé au jaune tendre et au jaune orangé; les Persans



Fig. 3. — Potiche en bleu de Nevers, coll. de M. Michel Pascal.

paraissent, en effet, avoir émaillé en bleu certaines de leurs poteries, et le décor en blanc a pu y être appliqué aussi bien que sur les porcelaines à couverte brun feuille morte. Pourtant nous ferons remarquer que les tulipes et autres fleurs de la faïence bleue ressemblent bien plus aux bouquets de l'émaillerie contemporaine qu'aux conceptions distinguées des artistes de l'Iran.

#### GENRE MÉRIDIONAL.

Le Midi devait être un grand centre intellectuel; Marseille, la ville du commerce, étendait ses relations sur toutes les contrées; la Provence n'avait pas perdu



Fig. 4. — Pot en faïence méridionale, coll. de M. Jules Michelin.

le souvenir des lumières qu'avait fait luire sur elle le bon roi René; aussi ne s'étonne-t-on pas de voir apparaître là, vers la fin du dix-septième siècle, des œuvres plus châtiées que celles de l'Italie contemporaine; c'est Saint-Jean-du-Désert et Marseille qui font courir autour des plats les splendides arabesques relevées de têtes de lions, tandis que des chasses savamment peintes, des sujets de sainteté ou d'histoire envahissent les plus grands espaces; c'est Moustiers qui, concurremment au même genre, jette sur un émail admirable les compositions gracieuses de Berain, et les perpétue avec une véritable science de dessin.

L'école de Moustiers implante un rameau en Espagne pour nous ramener, en échange, un genre polychrome d'assez peu de goût; ce sont les bouquets jetés, les guirlandes, associés à quelques bribes d'ornementation française, et surtout les grotesques, dont nous sommes heureux de pouvoir rejeter la responsabilité sur un peuple voisin.

#### GENRE DE STRASBOURG.

Il était réservé à cette ville de créer un genre de décor intermédiaire entre la grande peinture décorative et le type des porcelaines, et qui fût, en quelque sorte, le point de départ de la peinture à la mousse. Le style de Strasbourg est encore simple; dans les spécimens ordinaires, les sleurs sont chatironnées, c'est-à-dire entourées d'un trait noir, et modelées sommairement; du reste, le rouge d'or apparaît brillant, caractéristique, et le vert de cuivre éclate avec une intensité unique.

#### GENRE PORCELAINE.

Celui-ci n'a pas besoin d'être décrit; son but fait comprendre ses perfections; à Strasbourg déjà, la beauté de l'émail, la distinction du travail rendaient certaines pièces rivales de la poterie translucide. Dans les centres où l'imitation cherchait à être complète, il est des peintures qu'envieraient les décorateurs de la Saxe ou de Sèvres.

Le genre porcelaine a été la perte de la faïence; à quoi bon, en effet, jeter sur une vaisselle fragile et d'un usage médiocre une peinture longuement étudiée et payée cher? la faïence n'a sa raison d'être, auprès des porcelaines, qu'autant qu'elle reste à bas prix et qu'elle adopte une décoration sommaire.

# FABRIQUES, HISTOIRE ET DESCRIPTION

Chaque jour les recherches des curieux et des savants nous démontrent l'existence d'usines longtemps ignorées; attendre que l'objet de ces recherches fût épuisé, ce serait adopter un éternel statu quo; nous pensons donc qu'il est utile, même pour faciliter les découvertes locales, de donner aujourd'hui le tableau des fabriques autorisées par lettres patentes ou dont le nom a été révélé par des ouvrages dignes d'attention : nous présentons ce tableau par ordre géographique en

réunissant sous la rubrique des anciennes provinces les départements qui en font partie, parce qu'en effet ces provinces formaient un tout gouvernemental; c'était devant l'intendant que les déclarations d'établissement devaient être faites; ce fonctionnaire recevait le dépôt de la marque et devait veiller à ce qu'aucune concurrence déloyale ne pût nuire aux fabriques autorisées; il avait la police du commerce, la surveillance des corps de métiers et, d'accord avec les inspecteurs des manufactures, il veillait au progrès de l'art.

#### GEOGRAPHIE DES FAIENCERIES FRANÇAISES

#### RÉGION DU NORD

#### NORMANDIE.

Seine-Inférieure. Rouen. — Le Havre. — Sainte-Foy.

Eure. Armentières. — Châtel-la-Lune. — Infreville.

- Malicorne. - Verneuil.

Calvados. Manerbe. — Pré-d'Auge. — La Bauqueterie.

Manche?

Orne. Saint-Denis-sur-Sarthon.

· PICARDIE.

Somme?

#### ARTOIS.

Pas-de-Calais. Aire. — Boulogne. — Desvres. — Hesdin. — Montreuil. — Saint-Omer.

#### FLANDRE.

Nord. Bailleul. — Cambrai. — Douai. — Dunkerque. — Lille. — Saint-Amand. — Valenciennes.

#### ILE-DE-FRANCE.

Seine. Paris. — Vincennes. — Sceaux. — Bourgla-Reine. — Ile Saint-Denis. — Gros-Caillou. — Mont-Louis.

Seine-et-Oise. Saint-Cloud. — Sèvres. — Meudon. — Mantes.

Seine-et-Marne. Avon. — Boissette. — Melun. — Montereau.

Aisne. Sinceny. — Rouy. — Ognes. — Villers-Cotterets.

Oise. Chantilly. — Beauvais. — Saveignies.

#### CHAMPAGNE.

Aube. Troyes. — Mathault. Haute-Marne. Aprey. — Langres. Marne. Épernay. — Bois-d'Espence. Ardennes?

#### RÉGION DE L'EST

#### LORRAINE.

Meurthe. Niederviller. — Lunéville. — Nancy. — Bellevue. — Toul. — Moyen. — Montenoy. — Saint-Clément.

Vosges. Épinal. — Ramberviller.

Meuse. Vaucouleurs. — Montigny. — Clermont-en-Argonne. — Waly. — Les Islettes. Moselle. Thionville. — La Grange. — Sarreguemines.

#### ALSACE.

Bas-Rhin. Strasbourg. — Haguenau. · Haut-Rhin. Saint-Blaise.

#### FRANCHE-COMTÉ.

Doubs. Besançon. — Rioz. Haute-Saone?
Jura. Arbois.

#### BOURGOGNE.

Côte-d'Or. Dijon. — Pontaillier. — Mirebeau. — Première.

Yonne. Auxerre. — Ancy-le-Franc. Saône-et-Loire. Mâcon. — Digoin. Ain. Meillonas. — Pont-de-Vaux. — Bourg.

#### LYONNAIS.

Rhône. Lyon. Loire. Roanne.

#### DAUPHINÉ.

Isère. Grenoble.

Drôme. Saint-Vallier. — Dieu-le-Fit.

Hautes-Alpes?

#### RÉGION DU SUD

#### PROVENCE.

Basses-Alpes. Moustiers.

Var. Taverne. — Varage. — Les Poupres. — Fayence.

Bouches-du-Rhône. Marseille. — Aubagne.

#### LANGUEDOC.

Haute-Garonne. Toulouse. — Martres. — Mones. — Marignac. — Terrebasse.

Tarn. Agen.

Aude: Narbonne.

Hérault. Montpellier.

Gard. Anduze. — Castilhon. — Nîmes. — Vauvert.

Lozère?

Haute-Loire. Le Puy.

Ardèche?

ROUSSILLON.

Pyrénées-Orientales?

COMTÉ DE FOIX.

Ariége?

BÉARN.

Basses-Pyrénées. Espelette.

GUYENNE.

Gironde. Bordeaux. — Bazas.

Dordogne. Bergerac.

Lot-et-Garonne. La Plume.

Lot?

Aveyron?

Tarn-et-Garonne. Montauban.

Landes. Samadet.

Gers. Auch.

Hautes-Pyrénées?

#### RÉGION DE L'OUEST

#### AUNIS ET SAINTONGE.

Charente-Inférieure. Saintes. — Brizambourg. — La Chapelle-des-Pots. — La Rochelle. — Marans.

#### ANGOUMOIS.

Charente. Angoulème.

#### POITOU.

Vienne. Poitiers. — Montbernage. — Châtellerault. Deux-Sèvres. Oiron. — Thouars. — Rigné. — Chef-Boutonne. — Saint-Porchaire.

Vendée. Fontenay. — Ille-d'Elle. — Montaigu. — Apremont. — Mallièvre.

#### BRETAGNE.

Ille-et-Vilaine. Rennes. — Rénac.

Loire-Inférieure. Nantes. — Le Croisic. — Machecoul.

Morbihan. Rohu.

Finistère. Quimper. — Quimperlé.

tes-du-Nord?

ANJOU.

Maine-et-Loire?

#### MAINE.

Sarthe. Malicorne. — Ligron. — Pont-Vallain. — Saint-Longes.

Mayenne?

III. PARTIE.

#### RÉGION DU CENTRE.

#### ORLÉANAIS.

Loiret. Orléans. — Gien. — Saint-Marceau. Loir-et-Cher. Saint-Dié. — Chaumont. Eure-et-Loir. Chateaudun.

#### NIVERNAIS.

Nièvre. Nevers. — La Charité. — La Nocle. — Boisle-Comte. — Saint-Vérain. — Varzy.

BOURBONNAIS.

Allier. Moulins.

AUVERGNE.

Puy-de-Dôme. Clermont. — Ardes. Cantal?

LIMOUSIN.

Haute-Vienne. Limoges. Corrèze?

MARCHE.

Greuse?

BERRY.

Cher?
Indre?

TOURAINE.

Indre-et-Loire. Tours. — Amboise.

COMTAT D'AVIGNON.

Vaucluse. Avignon. — Apt. — Goult. — La Tourd'Aigues. — Carpentras.

§ 1º. - Région du Nord.

## NORMANDIE

C'est dans le Calvados et l'Eure qu'il faut chercher, au moins quant à présent, les plus anciens spécimens normands de la faïence émaillée. Infreville, Malicorne, Armentières, Chatel la-Lune, Verneuil, Manerbe, se sont livrés à la fabrication des épis ou étocs et des faîtières destinés à l'ornementation des maisons; l'on peut conclure que la vaisselle s'est également faite dans les mêmes lieux où, antérieurement à la découverte de l'émail d'étain, on devait déjà produire une terre vernissée à reliefs d'une certaine élégance.

Il est impossible aujourd'hui d'assigner en particulier, à aucune des localités qui viennent d'être citées, les rares pièces recueillies dans les collections et qui se spécialisent par un émaillage incomplet, et par de petits masques implantés sur des tiges en terre cuite qui surgissent autour des principaux nœuds de l'épi. Quant à Pré-d'Auge, nous sommes plus heureux et nous pouvons décrire avec précision des œuvres nombreuses et d'une facture tout à fait hors ligne; des épis appartenant à M. d'Yvon, à MM. de Rothschild, vont nous montrer des compositions savantes et gracieuses; des masques de chérubins adroitement modelés sailliront vers la base; des fûts à fines jaspures, relevés de rosaces en demi-relief, supporteront des vases ovoïdes entourés de draperies; des tiges à feuillages, des nœuds se super-

poseront pour aller asseoir, au faîte, le nid de pélican, terminaison symbolique de la plupart de ces conceptions capricieuses. Ce que l'on remarque, dans l'ensemble, c'est un façonnage sûr, une science parfaite des émaux, une entente harmonieuse des couleurs. Sans nul doute, les fabrications de Pré-d'Auge ont commencé au seizième siècle; elles sont au moins contemporaines des recherches de Palissy, mais elles se sont continuées jusqu'au dix-septième siècle, et certaines pièces semblent avoir été conçues dans le but d'imiter la platerie à sujets pratiquée par le maître poitevin pendant son séjour à Paris: tel est le plat au médaillon central représentant la Vierge et l'Enfant Jésus entourés du rosaire; cette œuvre remarquable appartient à M. le baron Gustave de Rothschild. Un autre plat plus petit offre le même sujet simplement entouré d'une bordure cannelée; nous croyons celui-ci beaucoup plus récent que l'autre, et, en effet, il était considéré comme appartenant à cette fabrication du dix-septième siècle qu'on appelle suite de Palissy.

ROUEN. Nous l'avons dit déjà, pour nous les usines de cette ville remontent au seizième siècle, puisque des carreaux destinés au château d'Écouen portent cette inscription: à Rouen, 1542. On a prétendu, il est vrai, que ces carreaux, peints par des Italiens, avaient sans doute été seulement cuits en Normandie, dans des fourneaux à poterie commune. Ceci ne supporte pas l'examen: il ne peut être question de faire de la faïence dans les récipients à terre vernissée, où l'argile n'arrive pas au delà du rouge cerise; il existait donc des fours

à faïence là où de la faïence a été cuite; d'un autre côté, pourquoi des artistes étrangers, habitués de longue date à la pratique, auraient-ils été chercher à Rouen ce qu'ils avaient sous la main à Paris et dans les environs, où la terre cuite s'est faite de tous temps?

Il est bien plus rationnel de penser que l'atelier central normand concourait à la création des épis et des vaisselles émaillées. Legrand d'Haussy, dans l'Histoire de la vie privée des Français, affirme que, dès le seizième siècle, la faïence de Rouen était fort estimée; cette ville était également le centre d'une fabrication renommée d'émail sur cuivre; cette réputation engageait encore un émailleur hongrois, du nom d'Oppenheim, à réclamer, en 1786, des lettres patentes pour venir y exercer son art.

Là est certainement le secret du style primitif des poteries de Rouen aujourd'hui connues, et de l'ancienneté de ses fabriques de terre émaillée. Si des documents du dix-huitième siècle, récemment publiés, tendent à faire supposer le contraire, écartons ces témoignages erronés fournis à une époque où toutes les traditions étaient perdues, où certains préjugés tenaient lieu d'une étude sérieuse, où des fables locales, répétées par des gens hors d'état d'en apprécier le ridicule, se glissaient jusque dans les livres les plus sérieux. Néanmoins, le premier privilége officiel accordé à la céramique rouennaise est celui de Nicolas Poirel, sieur de Grandval, et il date du 3 septembre 1646; un an plus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ainsi que cels s'est produit souvent, Poirel de Grandval n'était que le titulaire du privilége; l'exploitant était un sieur Edme Poterat.

tard, la pratique était encore si incertaine, qu'à côté du drageoir décoré à la centauresse nous en voyons un autre presque blanc, sauf des armoiries peintes sur le bord, en bleu et jaune, ainsi qu'on l'avait fait en Italie et dans une partie des Flandres.

Nous devons croire que Poirel de Grandval ne tarda pas à trouver sa voie, et qu'il fut l'inventeur du beau genre sino-français; car, entre 1646 et 1673, date du privilége concédé à Louis Poterat, sieur de Saint-Étienne, fils d'Edme ou Esmon, il faut nécessairement placer un grand nombre des plats armoriés, peints en camaïeu bleu, et de ceux où le cobalt le plus brillant s'unit à un rouge de fer intense. La belle bannette appartenant à M. Aigoin, où figurent des pilastres, un baldaquin et d'élégants rinceaux, semble, par la pureté du style, caractériser le summum de la fabrication de Poirel.

Quant à Louis Poterat, son privilége l'autorisant à cuire la porcelaine, la faïence violette, peinte de blanc et de bleu, et d'autres couleurs à la forme de celle de Hollande, son œuvre doit présenter plus de variété. Nous devons reconnaître son camaïeu bleu dans les grands et beaux plats de MM. Maze-Sencier et Aigoin, plats aux armoiries de la famille Asselin de Villequier, lesquelles se retrouveront sur un pot de porcelaine dont il sera question plus loin. Pour la faïence violette, deux opinions sont en présence : l'une consisterait à la trouver dans les pièces à fond d'émail bleu violacé tendre, décoré de bouquets chinois en couleur; l'autre (c'est celle de Monteil) voudrait que ce fût une poterie assez rare,



Fig. 5. — Buire en casque à lambrequins, coll. de M. Maze Sencier.

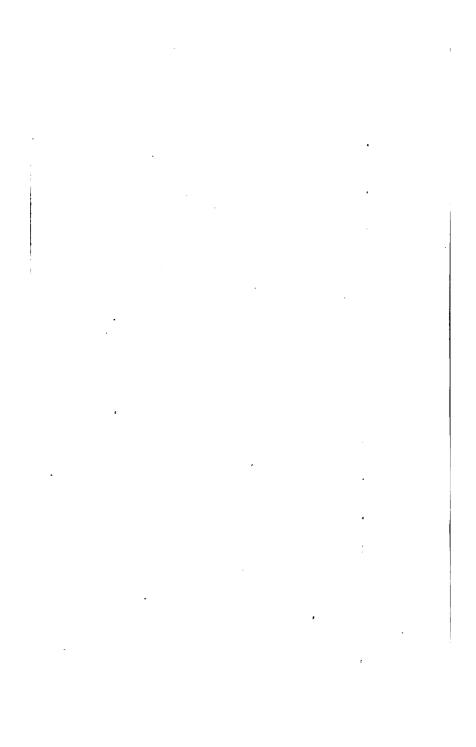

à fond granulé ou fouetté de violet, avec réserves ordinairement armoriées. La faïence façon de Hollande est sans doute celle dont le décor, annonçant déjà le genre à la corne, s'exécutait en émaux polychromes.

Le plus ancien spécimen de ce style à date certaine est celui appartenant à M. l'abbé Colas; il est signé Brument, 1699. Qu'est-ce que Brument, un chef d'établissement ou un simple décorateur? A cette époque, le privilége de Louis Poterat n'était pas expiré; mais il s'était établi à Saint-Sever, depuis 1697 environ, des faïenciers occupant, disaient-ils, plus de deux mille ouvriers, et qui avaient sollicité et obtenu l'autorisation de continuer leurs travaux, nonobstant les droits exclusifs du sieur de Saint-Étienne. L'ouvrage commencé par M. André Pottier, et que publient MM. l'abbé Colas, Gustave Gouelain et Raymond Bordeaux, nous éclairera sur ce point. lour notre part, nous ne pensons pas qu'il y ait eu à louen, plus qu'à Nevers, de véritable marque de fabrique; c'est la rivalité, la concurrence qui impose lobligation d'un signe distinctif; un établissement mique ou un centre largement achalandé ne cherchent ps ce moyen de se faire connaître.

Nous venons de dire que la pièce de Brument est céle à décor polychrome dont la date remonte le plus hait; MM. Gustave Gouellain et Maze-Sencier en possèdet pourtant qui doivent être antérieures; ce sont des retes du service exécuté par M. Guillibeaux pour Françoi-Henry de Montmorency, duc de Luxembourg; ce maéchal de France, d'abord capitaine des gardes du cors et gouverneur de Champagne et de Brie, obtint

de Louis XIV, en 1690, le gouvernement de la Normandie, et il mourut le 4 janvier 1695; c'est donc probablement entre ces deux dates qu'il fit faire à Rouen une vaisselle à ses armes, et l'on doit voir, dans la riche composition qui la couvre, la plus directe imitation de la poterie translucide chinoise, et le type d'où devait sortir le genre à la corne et celui à carquois, oiseaux et papillons.

Mais si le premier mouvement commercial de la faïence fut un élan vers les compositions ornementales, le goût des émailleurs français ne tarda pas à reprendre le dessus, et les figures se montrèrent dans des conditions de pompe dignes de fixer l'attention; voici une bannette ou plateau octogone à anses, qui nous représente l'œuvre de charité, d'après Abraham Bosse; les chairs sont peintes en rouge de fer, les accessoires en bleu avec quelques teintes vertes; la polychromie ne reprend sa puissance que dans une bordure fond bleu sur laquelle se détachent des fleurs et fruits du style franco-oriental de l'émaillerie et des toiles perses; peu après, en 1725, Pierre Chapelle exécute, dans la fibrique de madame de Villeray, à l'extrémité du faubourg de Saint-Sever, les deux sphères monumentales qu'on a vues à l'Exposition universelle, et qui ont cécoré le vestibule du château de Choisy-le-Roy; sur les piédestaux de support figurent les Quatre Éléments et les Quatre Saisons, entourés de guirlandes de fleirs, d'attributs savamment composés et peints en émaux chauds et harmonieux : là, évidemment, l'art est à son apogée; comme dessinateur, Pierre Chapelle était lien

supérieur aux derniers adeptes des écoles de la majolique.

En 1736-1738, Claude Borne exécute de grands plats à bordures de fleurs, dont le milieu est couvert par le groupe des Quatre Saisons, et par une autre scène mythologique: Vénus endormie; dans cette vaisselle, le camaïeu bleu domine; les accessoires seuls présentent des teintes jaunes et vertes. De la même époque doivent dater les plats de M. le baron Dejean, représentant Judith qui vient de couper la tête d'Holopherne, et Jésus et la Chananéenne; ces remarquables pièces sont du peintre Leleu; je crois pouvoir lui attribuer également la bannette appartenant à M. Gustave Gouellain, où l'on voit Achille à la cour du roi de Scyros, se coiffant du casque et saisissant l'épée; le savant possesseur, en annonçant qu'il avait rencontré la médiocre gravure de cette scène exécutée par L. Surugue, d'après N. Vleughels, nous faisait remarquer qu'elle avait les proportions exactes du plateau, et que tout semblait prouver qu'elle y avait été reproduite par le poncis.

Tel est, en effet, le motif du peu de durée des velléités artistiques dans nos faïenceries; on donnait la plupart du temps, aux dessinateurs, des modèles sans valeur, achetés à vil prix, et ces images, piquées par des apprentis, étaient reportées tant bien que mal sur le vernis, et enluminées sans émulation par des peintres qui perdaient ainsi bientôt la modeste science primitivement acquise. Que l'on rapproche cette condition de nos usines de ce qui se passait en Italie au seizième siècle, lorsque les plus grands artistes préparaient les modèles de la majolique, et l'on jugera sainement et avec indulgence les essais des écoles de Rouen, de Nevers et de Moustiers.

Si l'on cherche toutefois la cause de la renaissance de cette pompe dans la vaisselle émaillée, on pourra admettre, avec quelques personnes, que les désastres de la fin du règne de Louis XIV y eurent certaine part. Au moment où, à bout de ressources et environné d'armées ennemies, le roi, selon l'expression de Saint-Simon, délibéra de se mettre en faïence, les grands s'empressèrent de porter leur argenterie à la Monnaie et de faire couvrir leurs tables de simples vaisselles peintes; il fallait donc que la poterie fût digne des splendeurs qui l'environnaient, et les recherches de l'ornementation et du dessin n'étaient pas de trop pour affronter le voisinage des meubles de Boule, des tapisseries des Gobelins et des bronzes de haut style. Cependant, le service du duc de Saint-Simon lui-même (à M. Dutuit), celui de Mgr de Forbin-Janson (à M. Leroux), démontrent que la plupart des grands se contentaient d'ajouter à la décoration courante le signe de leur noblesse. La mise en faïence fut donc une circonstance utile au développement de l'industrie céramique, mais non une cause déterminante; ce qui le prouverait surabondamment, c'est qu'antérieurement à 1713, on trouve déjà quantité de services armoriés; que des pièces de grande ornementation, telles que les Quatre Saisons, bustes de proportion colossale soutenus par des gaînes splendides, et composées par Vavasseur, montraient la tendance de la mode vers les décorations céramiques qui, d'un autre

côté, s'infiltraient dans la riche bourgeoisie et chez le peuple, ici, par des services à fond brun damasquiné de noir servant de repoussoir à des rondes d'enfants en camaïeu bleu, là, par des pichets à cidre et des vases de mariage où, près de leur saint patron, les destinataires font écrire leur nom et une date:

Pierre Gavse. 1738.

Marguerite Liteau. 1736.

Marie Caillot. 1775.

Julie Le Roux. 1782.

Dans les siècles qui ont précédé le nôtre, l'industrie subissait des conditions particulières; les rapports de consommateur à fabricant étaient presque immédiats; l'intermédiaire semble à peine avoir existé; aussi les choses d'usage populaire sont-elles précieuses pour l'historien, car il est sûr d'y rencontrer l'expression vraie des tendances du moment. Un grand seigneur commandant sa vaisselle pouvait, en payant bien, imposer tel décor de son choix; le bourgeois, l'artisan qui désirait voir son nom ou la chanson à la mode sur le milieu d'une assiette, qui voulait que son patron eût la place d'honneur sur son dressoir, acceptait, quant au reste, les habitudes de l'atelier. Nous attachons donc une grande valeur à ces pièces datées où les baldaquins, les rocailles, les chinoiseries ou les compositions à carquois, permettent de suivre pas à pas, et par régions, les fluctuations du goût.

Quant aux noms des fabricants et des peintres, pour de grandes localités comme Rouen, il faut renoncer à en formuler la liste; les archives fourniront peut-être quelques documents; mais comment les rattacher aux produits connus? Des arrêts du conseil signalent Poirel de Grandval et Esmon Poterat, comme les premiers privilégiés; viennent ensuite Louis Poterat, sieur de Saint-Étienne, Levavasseur, Pavie, Malétra, Dionis, Lecoq de Villeray, Picquet de la Houssiette, de Bare de la Croizille, cités par M. Pottier. En 1788, Gournay, dans son Almanach général du commerce, mentionne Belanger, Dubois, Flandrin, Hugue, veuve Hugue, Valette, Dumont; produits imitant le Japon? Jourdain, la Houssiette et Vavasseur. Faïence facon d'Angleterre, M.Sturgeon. En 1791, le nombre des fabriques s'élevait à seize. Mais nous ne trouvons mentionnés nulle part ni Dieu, ni Gardin, dont les ouvrages hors ligne ont un caractère si tranché qu'elles sembleraient indiquer des ateliers spéciaux.

Pour ce qui est des sigles, l'embarras est bien plus grand encore; rien n'est prouvé, rien n'est établi, sur des probabilités raisonnables; tout récemment encore un auteur écrivait : « C'est à cette occasion (la mise en faïence) que fut fondée à Rouen la fabrique privilégiée qui marquait ses produits d'une fleur de lis... » et plus loin : « La fleur de lis est la seule marque bien certaine. » Or, M. André Pottier avoue que Louis XIV « consentit à descendre de la vaisselle d'or à la vaisselle d'argent, » mais que tout le reste de la cour dut se mettre en faïence. Où donc est la raison du prétendu privilége ? où sont les œuvres marquées à la fleur de lis ? Nous connaissons une assiette rouennaise assez com-

mune à cette marque : quelques autres classées dans les musées, et celle ci-contre particulièrement, sont attri-

buées à Rouen, sans grande certitude; enfin beaucoup sont évidemment de fabrique étrangère ou de la fin du dix-huitième siècle.

业

Ce qu'il y a de mieux à faire, quant à présent, c'est de grouper les monogrammes connus selon l'ordre du genre, en se tenant en garde, toutefois, contre les analogies de décor des

Style rouennais rayonnant, à lambrequins et corbeilles, guirlandes de fleurs, etc.; bleu, bleu et rouge et polychrome simple.

fabriques contemporaines, cherchant à s'imiter.



Style rouennais lambrequins, guirlandes et corbeilles, en bleu rehaussé de noir.

Style rouennais, même décor polychrome, avec du vert de cuivre évaporé par le feu.

$$oldsymbol{h}$$
  $oldsymbol{M}$   $oldsymbol{M}$   $oldsymbol{M}$   $oldsymbol{M}$   $oldsymbol{A}$ 

Style oriental-rouennais à la corne, polychrome vif.

Même style, décor où domine le jaune citrin et où se confondent les produits de Rouen et de Sinceny.

# RD Ro S3 WGi

Cette dernière marque est sur une plaque à mascaron en relief d'un beau modelé, portant un bras de torchère.

Pour compléter cet ensemble de renseignements, donnons ici la liste des centres qui ont imité plus ou moins habituellement le décor normand ; ce sont : Lille, Paris, Sinceny, Desvres, Bailleul, la Nocle, Marans, Nantes, Marseille, Moustiers et Nevers, dans quelques spécimens très-difficiles à déterminer. A l'étranger, ce sont Bruxelles, Anspach, etc.

Nous chercherons, en parlant de chacune de ces fabriques, les caractères qui semblent permettre de distinguer leurs produits.

Vers la fin du siècle dernier, il paraît s'être établi à Rouen une usine toute spéciale destinée à produire des faïences peintes à la mousse, en imitation grossière de la porcelaine; deux pièces excessivement curieuses ont figuré à l'Exposition universelle; toutes deux étaient des jardinières forme rocaille divisées par une cloison longitudinale. La pâte en était mince, bien travaillée, l'émail beaucoup plus blanc que celui des spécimens anciens; des bordures déchiquetées, bleu ou rouge vifs, entou-

raient un décor plein de paysages avec figures d'un mauvais dessin, et peint en couleurs crues, où domine surtout un rouge d'or un peu brun rappelant celui de certains vases lorrains (ceux de Vaucouleurs surtout); quelques arabesques rouges sur les cloisons, de légers rehauts d'or complétaient la décoration. Derrière était écrit : Va. vasseur à Rouan.

Une jardinière évidemment de la même main, avec personnages en costume turc, fait partie de la collection du musée de Cluny.

Le Havre. Il y a eu, dans cette ville, des fabriques dont les produits se confondent sans doute avec ceux de Rouen; en 1788, Gournay en faisait mention, et deux chefs d'établissements signaient encore, en 1791, la réclamation contre le traité de commerce avec l'Angleterre.

SAINTE-Foy. Est-ce bien dans la Normandie qu'il convient de placer cette fabrique, dont l'existence nous est révélée par une pièce unique? On trouve en France une foule de localités du même nom, et par conséquent il est bien difficile de se prononcer. Sur une gourde ornée de fleurs et portant un sujet de personnages en costume de l'époque Louis XV on lit: fait par moi Laroze fils, à Sainte-Foy. La forme du vase indiquerait bien plutôt le midi de la France que le nord, mais le nom du peintre est tellement répandu dans la Normandie qu'on peut, sans trop de hardiesse, supposer que le four d'où est sorti cette poterie était situé dans l'arrondissement de Dieppe.

Lorsqu'il s'agit de classer un spécimen unique et

dont le style n'a rien de bien déterminé, l'embarras est toujours grand; le point de doute doit rester comme une garantie contre l'erreur.

## PICARDIE. --- ARTOIS

Le département de la Somme a-t-il eu ses fabriques? Nous l'ignorons : mais celles du Pas-de-Calais ont été assez nombreuses et non sans importance.

Aire, fondée en 1730 par un sieur Preud'homme, qui l'a possédée jusqu'en 1755, a passé sans doute en des mains diverses, puisque Gournay annonce, en 1788, qu'elle est la propriété de M. Dumez : elle exerçait encore en 1791. Le seul spécimen classé sous le nom d'Aire est une plaque ovale du musée de Sèvres offrant, en relief colorié, un buste drapé du Christ; l'émail est assez uni, bleuâtre; les chairs sont incolores, la barbe et les cheveux rehabssés en bleu; un bleu bouillonné et du violet de manganèse couvrent les draperies : en somme cet ouvrage annoncerait une fabrication médiocre.

Boulogne était aussi, en 1788, le centre d'une production de poterie émaillée qui s'est continuée au delà de 1791.

Desvres a été en possession d'une manufacture de pipes; en 1764, Jean-François Sta y établit une faïencerie dont les produits, assez communs, initaient ou cherchaient à imiter la poterie rouennaise. Presque tous les ouvrages étaient destinés à la consommation

de l'Artois, de la Flandre et des provinces voisines; ils y étaient portés par des gens qui les échangeaient pour des chiffons, de vieux chapeaux, de l'étain, du plomb, de la mitraille, etc. M. de Boyer de Sainte-Suzanne auquel nous devons ces renseignements, ne nous signale aucun type certain, et cela se conçoit; il doit être fort difficile de distinguer les vaisselles communes de Rouen de ces contrefaçons sans caractère et sans mérite; une marque seule pourrait mettre sur la voie, et il ne paraît pas qu'il y en ait eu plus en Artois qu'en Normandie.

HESDIN a eu sa faïencerie, sur laquelle les documents font défaut.

MONTREUIL-SUR-MER. On y faisait, au seizième siècle, des vases en terre brune travaillée à jour, dont on rencontre souvent des fragments; nous ne savons si cette fabrication s'est continuée dans le dix-septième siècle.

SAINT-OMER. Après avoir essayé de fonder à Dunkerque une faïencerie, qui fut fermée à la requête de Dorez de Lille, un sieur Saladin obtint l'autorisation de s'établir à Saint-Omer; voici les principales dispositions de l'arrêt qui le concerne:

« Louis, etc. Notre bien amé Louis Saladin, négociant à Dunkerque, nous a exposé qu'il a trouvé le secret de fabriquer de la fayance aussi belle et aussi bonne que celle d'Hollande, qui de plus a l'avantage de souffrir le feu, et une vaisselle de grès qui imite celle d'Angleterre; qu'ayant été informé qu'il n'y avait dans la généralité d'Amiens aucune fayancerie, il aurait projeté d'établir dans la ville de Saint-Omer une manu-

facture pour y fabriquer ces sortes de fayances et de grès, la dite ville étant le lieu le plus propre pour une pareille entreprise, tant à cause de son canal et de la proximité des ports de mer... qu'à cause de la qualité des terres qui lui sont nécessaires et des bois blancs et tendres qui s'y trouvent en abondance... Les échevins, après expérience, ayant reconnu que cette fabrique serait très-utile à leur ville... nous aurions bien voulu statuer par arrêt rendu en notre conseil, le 14 avril 1750. . . .

« Nous avons permis et permettons au dit sieur Louis Saladin, d'établir dans la ville de Saint-Omer ou au faubourg du dit Haut-Pont, une manufacture pour y fabriquer pendant vingt années consécutives et à l'exclusion de tous autres, de la fayance façon d'Hollande, propre à souffrir le feu, et de la vaisselle de grès, façon d'Angleterre, à condition par luy de former le dit établissement dans un an, à compter du jour dudit arrêt, et d'avoir toujours au moins un fourneau en travail... défense de former aucun autre établissement à trois lieues aux environs de Saint-Omer, etc. »

Rendu le 9 janvier 1851, cet arrêt fut enregistré le 9 juillet suivant; il reçut son exécution, car l'exposition universelle nous a montré une pièce signée : à Saint-Omer, 1759; c'est une belle soupière figurant un chou épanoui : au sommet rampe une hélice jaune à bandes; c'est le bouton au moyen duquel s'enlève le couvercle, habilement dissimulé; la coloration des feuilles est parfaite, leur modelé précis; de la circonférence au centre elles vont en adoucissant leur vert glauque qui passe au jaunàtre marqué de nervures

roses. L'ensemble annonce le soin, l'intelligence et le talent de ceux qui y ont concouru. Les vases figuratifs ont été faits partout: en France, à Bruxelles, en Hollande, en Allemagne; nous doutons qu'on puisse en produire un supérieur à celui dont nous venons de parler.

Où sont les autres ouvrages du Haut-Pont? Partout sans doute, confondus, les uns avec les faïences de Delft, les autres dans ce grand tout qu'on appelle grès de Flandre; en effet, bien que Gournay ne fasse pas mention, en 1788, de la fabrique de Saint-Omer, la liste des réclamants contre le traité de commerce avec l'Angleterre, prouve qu'elle existait encore en 1791. Malheureusement il est assez probable que Saladin a fait marquer par exception; ce n'est qu'en rapprochant les œuvres certaines de leurs similaires, qu'on pourra restituer la part de cet établissement; nous ne doutons pas, après un examen sérieux, que le beau chou du musée de Cluny ne soit sorti des mêmes mains que celui signé et daté.

# FLANDRE

Voici une province que ses destinées politiques, son voisinage des Pays-Bas et son activité commerciale et industrielle, rendent particulièrement intéressante : long-temps négligée au point de vue céramique, elle a eu, depuis, ses écrivains spéciaux, et son rang peut être assigné maintenant auprès de la Normandie et du Nivernais. Pour ne point nous égarer dans les discus-

sions historiques, nous allons mentionner ses diverses usines en descendant du nord au midi.

DUNKERQUE. Autorisés en 1749 à ouvrir une faiencerie dans cette ville, les sieurs Douisbourg et Saladin durent la fermer un an plus tard sur l'opposition des Lillois qui, en affirmant que leurs fabriques suffisaient à l'approvisionnement du pays et à celui des colonies, faisaient remarquer la situation de Dunkerque, port franc, et insinuaient que Douisbourg pourrait vendre « comme venant de sa fabrication, des produits de Hollande entrés en fraude, ce qui sera une perte pour le Trésor. » Les ouvrages de Dunkerque doivent donc être rares, s'il en existe encore.

Bailleul. Gournay, dans son Almanach général du Commerce, dit ceci : « La faïence de cette localité égale en beauté celle de Rouen; elle a l'avantage de souffrir le feu le plus violent; elle se vend à un prix modique, la main-d'œuvre étant à très-bon marché. » C'est donc encore parmi les ouvrages réputés normands qu'il faut chercher cette poterie.

LILLE. L'histoire céramique de cette ville remonte une époque assez éloignée et se lie étroitement aux péripéties des guerres de Louis XIV. Après la mort de Philippe IV, des différends s'étant élevés entre la France et l'Espagne, relativement à la succession au trône, le roi déclara la guerre et envahit en 1667 les Pays-Bas. En 1668, la paix d'Aix-la-Chapelle lui assura ses conquêtes de Flandre, et il en jouit jusqu'en 1708 et 1709.

Pendant cette période de tranquillité, c'est-à-dire

en 1696, le magistrat de Lille appela de Tournay Jacques Febvrier, fabricant et tourneur de faïence, et Jean Bossu, peintre, natif de Gand, pour établir une manufacture de faïence, afin d'éviter de tirer ce produit des autres villes ou plutôt des pays étrangers. Febvrier prétendait possèder le secret de certaines terres propres à donner une poterie aussi belle que celle de Hollande et plus fine que celle de Tournay.

Nous pouvons juger, en effet, combien sa fabrication était distinguée; deux autels portatifs datés de 1716, l'un découvert par nous et qui appartient au musée de Sèvres, l'autre classé chez M. de Liesville, nous donnent le nom du fabricant et ceux de deux peintres: sur le premier on lit : Fecit Jacobus Feburier Insulis in Flandria anno 1716. Pinxit Maria Stephanus Borne. Anno 1716. Le second porte: Jacobus Feburier fecit et dedit vedasto Ludouico Lejeune præsbitero et vicario Sti Andreæ. Insulis in Flandria 1716. Johannes franciscus Jacque pinxit. Dans ces spécimens, la tradition rouennaise se manifeste', soit par des arabesques inspirées du goût oriental, soit par des corbeilles de fleurs; et ce genre, purement français, la ville l'adoptera sans retour, même pendant la période d'occupation des Hollandais; il se retrouve non-seulement dans ses faïences, mais dans ses porcelaines.

En 1729, Jacques Febvrier mourut, laissant en pleine prospérité son magnifique établissement, qui fut continué par sa veuve Marie-Barbe Vandepopelière, associée à son gendre François Boussemaert; ceux-ci, se fondant même sur la vogue de leur usine, qu'ils annonçaient être la plus importante du royaume, puisque les ouvrages en étaient préférés à ceux de Hollande, non-seulement en Flandre, mais encore par les marchands de Paris, demandaient à l'ériger en manufacture royale (voy. Houdoy, Recherches sur les manufactures lilloises).

Vers 1778, un sieur Petit succéda à Boussemaert et maintint l'industrie à la hauteur où l'avait placée son prédécesseur. A propos de cette première fabrique, M. Houdoy se demande si, pendant trente-trois ans d'exercice, Febvrier n'a marqué que les deux autels cités plus haut, et si son gendre, pendant une pratique de quarante-neuf ans, a négligé de signer aucune de ses œuvres; le savant Lillois propose d'attribuer à

Boussemaert un chiffre fB qu'il a rencontré plusieurs fois; nous avons relevé nous-même un signe analogue sous un grand plat du musée de Cluny, où des bordures arabesques et des guirlandes de fruits en camaïeu bleu rappellent le style de Rouen avec plus de douceur dans le modelé; nous admettons volontiers l'origine lilloise de ces pièces, tout en convenant qu'il n'y a pas eu de véritable marque à Lille, dans la période ancienne, et qu'il existe des pièces d'origine suédoise qui portent un chiffre très-voisin de celui de Boussemaert.

Une seconde usine, fondée en 1711, lorsque la ville était tombée au pouvoir des Hollandais, eut pour propriétaires Barthélemi Dorez et son neveu Pellissier. On ne connaît rien de positif sur la nature et le style des produits obtenus de 1712 à 1750 ou 1755, époque à laquelle un sieur Hereng succéda aux Dorez, pour être remplacé en 1786 par Hubert-François Lefebvre. Ce dernier et Petit, successeur de Boussemaert, sont indiqués en 1788, par Gournay, comme les propriétaires des deux usines lilloises. Faut-il attribuer à Petit cette marque relevée sur un beau plat de style rouennais décoré en bleu?

M. Houdoy pense qu'on doit chercher les faïences de B. Dorez parmi les ouvrages les plus fins et les plus parfaits de la Flandre; nous partageons volontiers cette opinion, car il est démontré que, partout où l'on a produit en même temps la porcelaine et la faïence, celle-ci a été fort belle.

Nous inclinerions donc à reconnaître l'initiale de Dorez dans de charmantes pièces, plus parfaites encore que le Delft contemporain, où

un D accompagne des chiffres de série; un pot à eau monté en argent, et appartenant à M. le docteur Guérard, est le chef-d'œuvre du genre. On pourrait également attribuer à cette usine le plat de M. Patrice Salin,

signé: Lille. Sur l'émail lisse et blanc s'enlève une bordure savante, où le bleu pur, un ton rouille et quelques rehauts noirs, dessinent une délicate arabesque interrompue par une armoirie; au centre, un bouquet de fleurs rappelle le style du midi de la France.

En 1748, Nicolas-Alexis Dorez, petit-fils de Barthélemi, dirigeait la fabrique, et l'on a pu voir à l'Exposition universelle un ouvrage signé de lui; c'est un pot décoré en bleu où, dans un médaillon, figure une femme assise faisant de la dentelle au carreau; en dessous on lit: N. A. Dorez, 1748. Ceci n'a déjà plus la finesse des anciennes fabrications. Enfin, le genre cherché par Lefebvre paraît être l'imitation de la porcelaine à fleurs et oiseaux.

Une troisième fabrique importante fut élevée en 1740 par un sieur Wamps, qui y faisait des carreaux à la façon de Hollande; après sa mort, Jacques Masquelier fut chargé de la direction des travaux, et devint propriétaire en 1752. Il demanda alors, et obtint, le 20 mai 1755, l'autorisation de joindre à sa fabrication des ouvrages à la manière de Rouen et des pays étrangers.

Une théière du musée de Cluny, signée : Lille, 1786, avait paru à M. Houdoy pouvoir caractériser le genre de peinture et de décor adoptés par Bousmaert et ses successeurs. Des types plus anciens et plus soignés encore justifient aujourd'hui cette supposition; ce sont des assiettes classées dans les collections de MM. Davillier, Vaïsse, Patrice-Salin, Périllieux-Michelez, baron de Sénevas; sur un émail rival de celui de Moustiers s'enlève une couronne d'élégants motifs rocaille en rouge de fer très-vif, bleu pâle, lilas, jaune et vert nuancé, obtenu par le mélange du bleu et du jaune ; dans le haut, deux Amours soutiennent une banderole sur laquelle est écrit : Maître Daligné (le destinataire sans doute). Au revers, dans un médaillon formé de palmes vertes et bleues rattachées par un bouquet et surmonté de la couronne royale, on lit : LILLE, 1767. L'établissement honoré du titre de Manufacture royale

étant celui fondé par Febvrier, on doit reconnaître ici l'œuvre de Boussemaert, et la beauté des pièces démontre que le titre honorifique était justement mérité,

M. Vaïsse, se fondant sur une pièce de Sinceny qui



Fig. 6. - Assiette de Lille, 1767.

lui appartient, et qui offre aussi une banderole inscrite du nom d'un maître Dubourjal, vainqueur dans un concours public de tir à l'arc, suppose que les assiettes de Daligné auraient été commandées à la suite d'un succès du même genre; elles prendraient alors un caractère public et officiel qui expliquerait leur perfection même et le luxe inusité développé dans la marque de fabrique.

Une autre œuvre remarquable et importante de Lille est la magnifique cheminée érigée dans l'une des salles du musée de Cluny; sa douce ornementation bleue à rocailles annonce une époque intermédiaire entre les assiettes et la théière polychrome.

En 1758, un sieur Héringle, natif de Strasbourg, et sortant de la manufacture de terre d'Angleterre à Paris, obtenait la permission de faire des étuves en faïence; plus tard, Guillaume Clarke était autorisé (le 10 mars 1773) à créer une fabrique d'une espèce de faïence qui ne se fait qu'en Angleterre (la terre de pipe); mais il paraît que l'entreprise ne réussit pas, car deux ans plus tard nous retrouverons le même homme sollicitant des lettres patentes pour s'établir à Montereau.

Et comme si la Flandre devait réunir tous les genres de poteries, un appelé Chanon obtint de mettre en activité, à Lille, des fourneaux pour cuire une terre brune avec un vernis écaille de tortue, terre résistant au feu et susceptible de donner depuis les poêles de genre allemand, jusqu'à des services à thé et à café.

DOUAI. Cette usine, autorisée par lettres patentes du 9 juin 1784, avait son siége rue des Carmes-Déchaussés, et était dirigée par les sieurs Houzé, de l'Aulnoit et C<sup>e</sup>, qui, paraît-il, la cédèrent bientôt à un sieur Halsfort. En 1788, c'est celui-ci que Gournay signale comme directeur.

CAMBRAI. D'après les renseignements que nous adresse M. de Boyer de Sainte-Suzanne, la céramique cambrésienne remonterait au seizième siècle; un manuscrit intitulé: « Livre aux bans, » conservé dans la bibliothèque de la ville, contient cinq règlements du magistrat touchant la corporation des potiers de terre, datés de 1540, 1641 et 1646. Il est recommandé, dans celui de 1641, de purger la terre destinée à la poterie blance des cailloux et de la glaçure d'alun qu'elle contient ordinairement.

Cette dénomination de poterie blance, retrouvée dans diverses localités de la France, semble ne pouvoir s'appliquer qu'à la terre émaillée.

Valenciennes. Vers 1735, François-Louis Dorez, fils de Barthélemi, faïencier à Lille, éleva dans la ville de Valenciennes un établissement céramique qu'il dirigea jusqu'à sa mort, survenue en 1739. La fabrique n'en continua pas moins à prospérer, sous la direction de la veuve Dorez, grâce aux encouragements des magistrats administrateurs de la ville. En 1742, Charles-Joseph Bernard succéda, mais son incapacité ayant compromis les affaires de l'usine, en 1743, Claude Dorez, autre fils de Barthélemi, lui fut substitué et reçut des subsides jusqu'en 1748, époque à laquelle un syndic de ses créanciers donna quittance des indemnités accordées par la ville.

M. le docteur Lejeal, historien des établissements de l'arrondissement de Valenciennes, éprouve quelque embarras à déterminer les ouvrages de Louis et Claude Dorez. Il propose de voir la marque du premier dans un chiffre D appliqué sur des pièces à décor rouen-

nais. Un assez grossier lui paraît pouvoir être le signe de l'un des Dorez.

Du reste, il doit exister de si étroites analogies entre les faïences des Dorez de Lille et de Valenciennes, et celles de Delft, Bruxelles et Tournay, qu'il sera toujours difficile de les distinguer.

De 1755 à 1757 un autre établissement, élevé par Picard, fut également encouragé; le dernier céramiste de Valenciennes fut Becar, qui, de 1772 à 1779, reçut des subsides du magistrat.

SAINT-AMAND. La faïencerie de Saint-Amand-les-Eaux paraît remonter au delà de 1740, et ayoir été fondée par Pierre-Joseph Fauquez, qui, en 1741, fut enterré à Tournay, où il possédait un autre établissement; Pierre-François Joseph, son fils, lui succéda dans les deux centres et vint se fixer à Saint-Amand lors du traité d'Aix-la-Chapelle. En 1773, son fils, Jean-Baptiste-Joseph se mit à la tête de l'entreprise et chercha à en étendre les produits à la poterie translucide; en 1785, il obtint, en effet, l'autorisation de faire de la porcelaine, etil s'associa dans ce but à Lamoninary, son beau-père, qui éleva à Valenciennes la nouvelle fabrique.



Comme faïencerie, Saint-Amand obtint un renom mérité; ses produits, excessivement variés, sont

souvent marqués d'un chiffre compliqué dont l'explication n'est pas encore bien sûre. Trois espèces de faïences forment le bagage des Fauquez; la première, assez épaisse, courante et rappelant les dispositions du décor rouennais, porte un émail bleuté qui permet d'ajouter des rehauts blancs à la façon du sopra bianco des Italiens; il existe à Sèvres une fontaine de cette espèce figurant un dauphin à écailles rehaussées de bleu; sur les côtés, sont semées des fleurettes blanches d'un charmant effet. Des bouquets dans le style de Strasbourg se rencontrent parfois sur cette espèce; alors le ton empois de l'émail ternit les couleurs et surtout le rouge d'or, qui devient violacé. Les pièces peintes ainsi ont une étroite analogie avec certaines poteries suédoises.

La seconde espèce, mince, particulièrement soignée, imite encore de plus près le genre rouennais; nous avons vu surtout un porte-huilier ravissant couvert de rinceaux en bleu et rouge de fer, d'une incroyable délicatesse; la marque s'éloignait un peu du type, bien que composée des mêmes éléments.

La troisième espèce appartient à ce que nous appelons faïence-porcelaine; d'une fabrication soignée, à formes cherchées, les produits sont peints avec finesse et talent; ce sont des bouquets où les tulipes, les roses et surtout les œillets se répètent fréquemment; le violet, le rouge d'or vif, moins pur toutefois que dans les œuvres lorraines, un beau vert de cuivre, secondent les inspirations du peintre. Comme dans les porcelaines un filet souvent rouge ou brun, parfois doré. circonscrit les pièces, et les bordures à peignes ou

déchiquetées, en bleu, rouge et vert enrichissent le pourtour.

Le peintre de fleurs le plus connu fut Jean-Baptiste Desmuraille; Louis-Alexandre Gaudry exécutait des paysages renfermés souvent dans des médaillons entourés d'emblèmes. Sternig-Joseph, allié à la famille Fauquez, est aussi l'un des artistes qui travaillèrent à Saint-Amand et à Valenciennes.

Là ne se bornent pas d'ailleurs les fabrications amandinoises; la faïence fine y a aussi été en honneur, et des vases peints en camaïeu ou en couleurs variées sont rehaussés parfois de filets d'or. Les marques des terres de pipes sont plus compliquées encore que celles des faïen-





ces; voici celles que nous avons rencontrées: on y voit le chiffre du fabricant et les initiales du nom de la fabrique.

Terminons ce que nous avons à dire de la Flandre par cette observation essentielle : au point de vue technique, les faïence de cette province ne peuvent se distinguer de celles de Delft, car elles sont produites avec les mêmes éléments.

Elles se trouvaient en concurrence sur le marché français par suite de l'arrêt du 30 mai 1730, qui, en vertu de la convention passée avec la Hollande, le 8 décembre 1699, décidait que la porcelaine contrefaite ou

fayance d'Hollande, ne payerait que 10 livres du cent pesant à l'entrée du royaume.

Pour favoriser autant que possible notre industrie, il fallut qu'un arrêt du 31 août 1728 supprimât le droit de la derle; nous donnons les principales dispositions de ce curieux document.

« Sur ce qui a été représenté au Roy, étant en son Conseil que les ouvrages de terre ou services de cuisine, comme pots, plats et autres choses semblables, venant de l'étranger pour la Flandre française et pays conquis, étant déchargés des droits d'entrée du tarif de 1671, les fabricants étrangers de ces sortes d'ouvrages avaient un avantage considérable sur ceux de même espèce qui se fabriquent dans les pays conquis, en ce que la derle ou terre propre à ces poteries, que les entrepreneurs des manufactures de la Flandre sont obligés de tirer de l'étranger, se trouve assujettie aux droits d'entrée par le même tarif de 1671.

« La derle ou terre propre à faire porcelaine demeurera déchargée des droits à l'entrée de la Flandre. »

# ILE-DE-FRANCE

Comme il était naturel de s'y attendre, c'est dans ce cœur du pays, dans ce foyer de la civilisation moderne, que se rencontrent tous les genres de fabrication, et que se concentrent les efforts du progrès. Mais, comme le cadre de ce travail ne comporte ni les longues dissertations, ni les discussions historiques étendues, nous allons, pour plus de clarté, sous-diviser la province par département et suivre l'ordre purement géographique.

#### SEINE

Paris. Nous n'avons pas besoin de rappeler combien notre sol est riche en argiles plastiques et à quelle antiquité reculée remonte la fabrication des poteries diverses parisiennes; la Seine a livré les terres cuites grossières, les récipients vernissés en partie ou en totalité et mille fragments qui permettent de constater que là s'est fait tout ce qu'on pouvait faire ailleurs. En 1550, Girolamo della Robbia cuisait à Paris les décorations céramiques des palais de François Ier; en 1570, les descendants de Palissy occupaient encore la fabrique érigée par celui-ci aux Tuileries, et sans nul doute une succession non interrompue d'artistes habiles y cultiva la céramique, puisque de Thou, en 1603, rapporte que : « Henri IV éleva des manufactures de fayance tant blanche que peinte, en plusieurs endroits du royaume, à Paris, à Nevers, à Brissambourg en Saintonge, et celle qu'on fit dans ces différents ateliers fut aussi belle que la fayance qu'on tirait d'Italie. »

En 1659 des lettres patentes étaient accordées pour garantir les faïenciers contre les envahissements des autres corporations; une quittance de droits des maîtres jurés de la communauté est signée: Marin Regnault, Pierre Dangreville, François Chamois et

Etienne Ronssin. Pourtant c'est en 1664 seulement que nous trouvons le premier titre officiel autorisant l'établissement d'une usine au nom d'un bourgeois de Paris, Claude Révérend; celui-ci demandait à faire de



Fig. 7. - Plat de Claude Révérend, coll. A. J.

la faïence et contresaire la porcelaine, et en même temps à introduire en France les marchandises déjà sabriquées en Hollande, où il avait mis son secret dans sa persection.

Nous ne discuterons pas les absurdités qui ont été écrites sur cette faïence, qu'on prétendait être purement hollandaise puisqu'il y était représenté des costumes antérieurs à Louis XIV, et qu'on attribuait en même temps à A. Pennis, fabricant de Delft, établi en 1764. Aujourd'hui la faïence de Révérend ne fait doute pour aucun connaisseur; deux pièces à reliefs rehaussées de rouge et d'or, appartenant à M. Patrice Salin, nous montrent certainement les commencements de la fabrication et probablement un hommage fait à Louis XIV, dont elles portent l'emblème; les autres se spécialisent par la richesse des émaux et par une série de figures surmontées d'inscriptions françaises : la comédienne, l'officier, le marchand ambulant etc.; c'est parmi les ouvrages purement imités du style oriental qu'il devient très-difficile de distinguer les céramiques appartenant à Révérend de celles réellement hollandaises.

Le potier parisien a bien sa marque qui peut servir de renseignement; mais, dans notre conviction, des

chiffres très-voisins ont été employés en
Hollande à la même époque, et cette contrefaçon de signatures était chose si commune alors, que l'on verra plus loin que les magistrats
de Delft durent y mettre ordre. Ce n'est pas tout: nous
rencontrons assez souvent des faïences marquées
qui ont la plus grande analogie avec les œuvres
de Révérend; un service, entre autres, portait sur le

de Révérend; un service, entre autres, portait sur le marly des fleurs de lis alternant avec des lambrequins; dés assiettes et compotiers bordés d'oves en relief offraient la marque ci-dessus mêlée à celle-ci : qui pourrait bien être attribuée à Révérend.

On voit au musée de Sèvres deux grands plats décorés d'un bleu doux et bouillonné; l'un est aux armes de France, l'autre porte l'écu et le chiffre de Colbert. M. Riocreux considère ces pièces comme les ouvrages présentés par le potier parisien au moment où il sollicitait son privilége. Tout en nous inclinant devant la haute expérience du Nestor des études céramiques, nous ferons remarquer qu'il n'y a aucune analogie de couverte ni de ton entre ces faïences et celles signées AR.

De 1664 à 1720 nous ne trouvons aucun document sur les usines de Paris, et cela s'explique : si les poteries de Révérend se confondent avec celles de Delft, les autres sont perdues dans les produits normands qu'elles imitent. La rue de la Roquette, au faubourg Saint-Antoine, était alors comme elle est encore, le grand centre de l'industrie céramique; vers 1720 on y trouve Francois Hébert allié à la famille Chicanneau; c'est Genest, en 1730, auquel succède Jean Binet en 1750; vers le même temps, paraît Digne, dont les produits sont connus grace aux recherches de M. Riocreux; c'est ce faiencier qui a livré à la pharmacie de la duchesse d'Orléans des pots armoriés, ornementés dans le style de Rouen, en bleu et jaune citrin. Un autre faïencier établi depuis 1774, rue de la Roquette aux Trois-Levrettes, travaillait encore en 1784. En 1788, Gournay cite, pour la faience blanche et brune : veuve Dague, Digne, Dubois; pour la faïence blanche: Olivier, veuve Petit et Robillard, Tourasse. Plusieurs choses doivent être signalées dans cette liste; Digne semblerait avoir quitté la fabrication distinguée pour la terre à feu; son établissement passa d'ailleurs, d'après les archives de Sèvres, à un nommé Gauthier. Quant à Olivier, c'est un nom qu'il convient d'appliquer à plusieurs céramistes: le plus ancien travaillait encore en 1788 à la terre émaillée peinte, et il eut pour successeur immédiat Masson. L'autre Olivier, dont M. Champfleury possède des faïences parlantes doublées de brun (terre à feu), est l'auteur du poêle offert à la Convention et figurant la Bastille, qui est classé au musée de Sèvres.

Un mot maintenant sur un établissement important, la Manufacture royale de terre d'Angleterre. Edme, qui la dirigeait en 1749, épousait le 31 août de cette même année Marie-Claude Serrurier, fille d'un marchand de drap de Nevers; en 1754, son siège, d'après un livre intitulé Géographie de Paris, était rue de Charenton. Le Guide des amateurs et des étrangers, par Thiery, dit, en 1787. « Cette manufacture de terre, à l'instar de celles d'Angleterre, est établie au bas du boulevard, à l'angle de la rue Saint-Sébastien. On y trouve des services complets en plats, assiettes, tasses, etc., et l'on y exécute toutes les commandes. » Enfin, deux ans plus tard, l'Almanach général des marchands, négociants et armateurs, en affirmant que « les ouvrages qui en sortent sont avantageusement connus du public, » ajoute que l'entrepreneur est M. Mignon.

On le voit donc, le bagage céramique de la grande



Fig. 8. — Pot de pharmacie de Digne, coll. de M. Paul Gasnault.

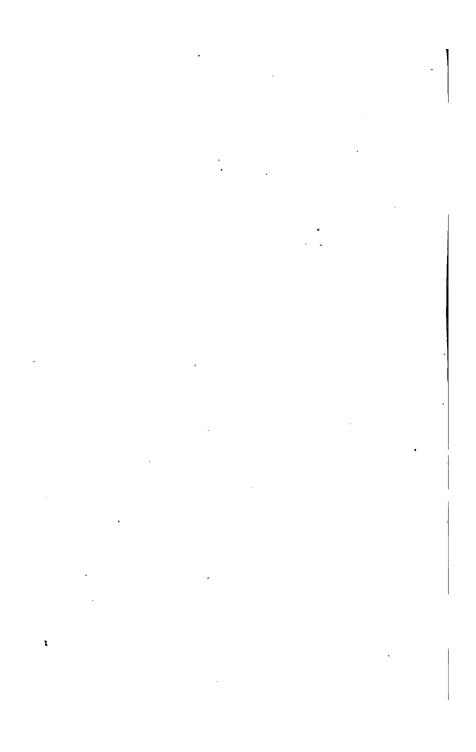

ville est complet, tous les genres y ont été pratiqués; ce qui manque encore, c'est d'oser mettre le nom sur des produits déclassés par l'empirisme; c'est là ce que le temps et l'étude parviendront à faire.

SCEAUX. C'est vers 1751, que Jacques Chapelle établit cette manufacture, où la faïence et la porcelaine s'exécutaient en même temps; l'arrèt du 26 juin 1753, qui ordonne la taxation d'office du requérant, est assez curieux pour que nous en donnions l'extrait: « Sur la requête présentée par le sieur Jacques Chapelle contenant qu'il aurait établi depuis environ deux ans au village de Sceaux une manufacture de terres fayance, dont il a seul le secret, que les ouvrages qu'il y fait fabriquer sont goûtés du public à cause de leur bonté et de leur propreté et que le débit en augmente tous les jours; que cet établissement occupe un grand nombre d'ouvriers, etc. »

La faïence de Chapelle était effectivement des plus remarquables; fine, enrichie de moulures et de reliefs, couverte d'un émail blanc et uni, elle recevait une décoration charmante destinée à rivaliser avec la porcelaine; des bouquets et emblèmes; des groupes d'Amours; de délicates figures agissant dans des paysages: tout cela entouré d'arabesques en couleur ou en or, de guirlandes de lauriers, formait un ensemble, non-seulement propre, mais élégant. Aussi, le sieur Chapelle eut-il bientôt un puissant patron, le duc de Penthièvre; à l'ombre de cette protection, il put braver bien des défenses et imprimer d'ailleurs sur ses produits une marque qui devenait une recommandation, l'ancre du

grand amiral de France. Il est à remarquer (tant il est vrai que le succès permet de se négliger) qu'il n'existe, parmi les ouvrages marqués, rien de comparable aux choses anonymes de la première période; l'objet d'art a fait place à la marchandise. Cette décadence fut plus marquée encore lorsque Glot succéda à Chapelle, vers 1772; les services à bluets dans le genre de la porcelaine à la reine, les bouquets jetés remplacèrent les fines peintures et les groupes en camaieu rose qu'un premier coup d'œil permettait de prendre pour une peinture sur porcelaine.

De magnifiques spécimens de Sceaux existent à Sèvres, à Cluny et dans les collections Maze-Sencier, Ed. Pascal, Gasnault et autres. Nous n'avons jamais vu aucune faïence marquée SX; l'ancre accompagnée du mot Sceaux est la signature habituelle.

Bourg-LA-Reine. Les sieurs Jacques et Julien, acquéreurs, vers 1747, de la manufacture de Mennecy, transportèrent leur matériel à Bourg-la-Reine, en 1773, lors de l'expiration du bail des bâtiments d'exploitation. Ils continuèrent la production de la porcelaine tendre, mais nous ne savons s'ils firent de la faïence d'art. Nous pensons plutôt que c'est après la chute de la poterie translucide, qu'on établit à Bourg-la-Reine la belle fabrication de faïence blanche qui continue encore.

GROS-CAILLOU. Thierry, dans son Guide des étrangers voyageurs à Paris, dit : « En prenant la rue de la Vierge..., on rentre dans la rue de la Paroisse ou de Saint-Dominique. On y trouve, à côté du jardin des



Fig. 9. — Jardinière de Sceaux, décor à la mousse. Coll. de M. Maze-Sencier.

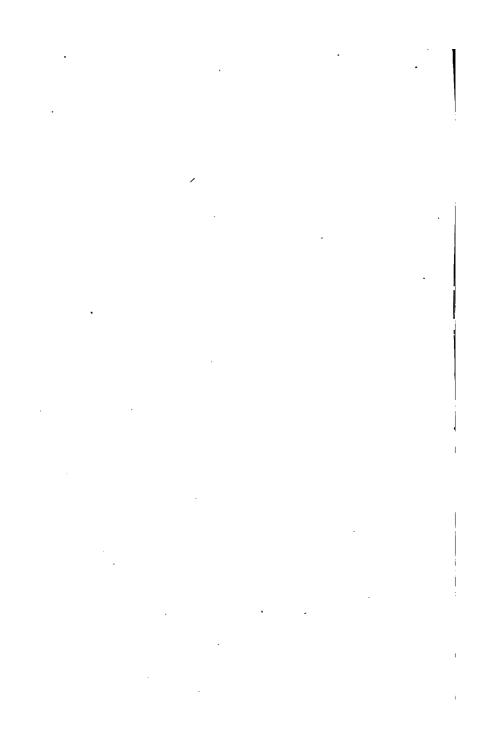

sœurs de la Charité, la manufacture de fayance de la veuve Julien. Cette manufacture était ci-devant établie à Sceaux, près Paris. » Ceci est une erreur; en 1787, la fabrique de Sceaux était encore en pleine activité, puisque Glot l'a conservée au delà de 1791. L'usine du Gros-Caillou fut sans doute établie, vers 1784, par la veuve Julien associée à Bugniau, au moment où Jacques seul resta maître de Bourg-la-Reine.

SAINT-DENIS. C'est dans l'île où naguère les Parisiens allaient s'ébattre, et probablement dans les dépendances du château de M. Laferté, ancien fermier général, que la fabrique avait son siége; d'après ce que nous avons pu apprendre de quelques vieillards habitants de l'île, c'est que des débris nombreux de faïence ont été retrouvés sur l'emplacement de l'usine et que cette faïence, assez commune de décor, devait se confondre avec celles de Rouen et de Paris.

Mont-Louis. La liste de Glot fait connaître qu'en 1791, deux fabriques étaient en activité à Mont-Louis; il nous paraît que ce devaient être deux sentinelles avancées du faubourg Saint-Antoine. Mont-Louis est en effet le nom du lieu contigu à la ville où le père la Chaise établit sa maison de plaisance, devenue depuis la grande nécropole de Paris.

VINCENNES. En 1767, Hannong fils établit, pour le compte du sieur Maurin des Aubiez, une manufacture de faïence imitation de Strasbourg, et de porcelaine, dans le château de Vincennes, là même où avait commencé la porcelainerie royale. Cette usine dura peu et produisit à peine, malgré son privilége de vingt ans.

#### SEINE-ET-OISE

Saint-Cloud. Y a-t-il eu dans ce lieu plusieurs manufactures de faïence? Nous ne le savons pas; dans son Almanach de 1690, Abraham de Pradel dit: « Il y a une fayancerie à Saint-Cloud où l'on peut faire exécuter tels modèles que l'on veut; » c'était sans doute celle dont Chicanneau père était entrepreneur et où il était parvenu à faire de la porcelaine tendre, dont ses enfants et sa veuve exploitaient le secret dès avant 1696. Le point de la difficulté consiste à retrouver un type certain sorti de ce centre industriel. Jusqu'en 1865, aucune œuvre signée n'avait été rencontrée; à cette époque, M. Fleury envoya à l'exposition rétrospective

de l'Union centrale des beaux-arts une magnifique assiette décorée, en bleu, de fines arabesques, et marquée comme la porcelaine tendre: Saint-Cloud, Trou.

Or, cette belle pièce répond aux descriptions pompeuses que le Mercure et les autres publications contemporaines formulaient alors, mais elle ne peut correspondre qu'aux environs de 1706, époque à laquelle Trou fut reçu dans la corporation des émailleurs, verriers-faïenciers. Les ouvrages antérieurs étaient-ils plus ou moins beaux? Abraham de Pradel semble répondre par l'affirmative et si nous en croyons deux rouleaux, l'un blanc, l'autre fond jaune, appartenant à

M. Edmond Le Blant, membre de l'Institut, tous deux décorés dans le style des premières porcelaines, les produits primitifs étaient sans rivaux.

Il existe au musée de Sèvres des faïences lourdes et très-communes de décor, que M. Riocreux attribue à Saint-Cloud; le bleu y est très-foncé et chatironné de noir; c'est l'imitation grossière des dessins rouennais. Rien de semblable n'a pu sortir de l'usine des Chicanneau; il faut donc admettre que Saint-Cloud a possédé plusieurs établissements.

Quant à la faïence des Chicanneau, ceux qui ont vu la pièce de M. Fleury la retrouveront dans de charmantes assiettes, des poudrières à sucre, des salières et autres terres émaillées minces, classées dans les collections sous la rubrique de Rouen; on les distingue bientôt au moyen de leur ornementation fine et capricieuse voisine de celle des porcelaines tendres.

Sèvres. Il est assez probable que la renommée de l'établissement royal avait amené à Sèvres des industriels d'un ordre secondaire qui firent de la faïence; ce qu'il y a de certain, c'est que vers 1785 un sieur Lambert y fabriquait une faïence fine fort remarquable; le musée céramique possède de lui un vase de bon style à colorations douces, qui prouve l'influence heureuse des bons modèles et de la haute concurrence dans les industries d'art.

Ce n'est guère ici le lieu où nous devrions parler des terres émaillées sorties de l'usine royale, car il est probable qu'elles ont été produites à Vincennes dans le moment des essais et des tâtonnements. Mais comme le nom de Sèvres s'applique à tout ce qui porte le monogramme aux deux L, nous allons décrire des jardinières signées ainsi et imitées de la porcelaine tendre; le fond en est bleu turquoise, des médaillons réservés sont ornés de fins bouquets; enfin, dans l'impuissance de faire mieux sans doute, des rehauts d'or ont été posés à froid sur le fond bleu. Ces curieuses pièces de la collection de M. Paul Gasnault sont probablement sorties des mains de Gravant, dont les loisirs même étaient consacrés à des expériences de tous genres, et qui, en perfectionnant sa porcelaine, voulait encore faire progresser la faïencerie, son ancienne industrie.

MEUDON. Il paraît avoir existé en ce lieu une fabrique de faïence assez commune, vers 1726; on cite une pièce commandée à cette date pour un sieur Claude Pelisie, serrurier de la manufacture de Sèvres et des châteaux de Meudon et Bellevue; elle serait la caractéristique du genre, où les ornements rouennais en gros bleu semblent dominer. Il est assez difficile de concilier le titre donné à Claude Pelisie avec la date énoncée, la manufacture de Sèvres ayant été créée en 1756.

Mantes. L'Annuaire de la Nièvre pour l'année 1845 annonçait, sans citer ses sources, que des lettres patentes avaient été accordées en juin 1668 à la ville de Mantes pour la création de faienceries. Nous n'avons trouvé nulle part ailleurs mention de cette autorisation, et nous inscrivons ici le nom de Mantes sous toutes réserves.

## SEINE-ET-MARNE

Avon. Nous rappelons ici ce que nous avons dit dans notre deuxième volume touchant cette usine, qui travaillait encore sous Louis XIII et qui a sans doute continué à produire une faïence émaillée, sigillée ou non, restée inconnue aux curieux.

Boissette ou Boisselle-le-Roy. Établie en 1753, cette fabrique fut acquise en 1777 par les sieurs Vermonet père et fils, qui y établirent des fours à porcelaine dure. Nous ne connaissons aucun spécimen signé qui permette de caractériser la faïence de ce lieu.

MELUN. La liste de Glot nous apprend que deux manufactures y étaient encore en exercice en 1791. Ne serait-il pas possible qu'il fallût compter parmi celles-ci l'établissement de Boissette qui en était tout voisin? Nous ne savons rien d'ailleurs sur la faïence de Melun.

Montereau. Le 15 mars 1775, nous trouvons les lettres patentes d'établissement de cette fabrique; en voici les principales dispositions..... « Sur la requête présentée par les sieurs Clark, Shaw et Cie, natifs d'Angleterre, contenant qu'ils ont commencé à établir à Montereau une fabrique de faïence anglaise, que les essais qu'ils ont faits des terres à pipes, argiles et glaises qui se trouvent dans les environs de cette ville leur ont très-bien réussi pour la fabrication de la faïence anglaise dite queens ware; que ces terres sont de nature

à faire cette espèce de fayance beaucoup plus parfaite même que celle d'Angleterre puisqu'on peut lui donner le plus grand degré de blancheur; qu'en conséquence les suppliants se proposent de monter en grand leur manufacture et de former à cet effet des ouvriers et apprentifs du pays qu'ils dresseront à ce travail afin de fournir au public de cette sorte de faïence qui est d'une composition plus parfaite et plus durable que toutes celles du royaume et qu'ils établiront à meilleur compte que tout ce qui s'y est fabriqué jusqu'à présent; que les suppliants, qui ont tous femmes et enfants et qui, avec deux autres onvriers qu'ils sont encore obligés de faire venir d'Angleterre, forment ensemble le nombre de dix-sept personnes, n'ont pu se déplacer sans beaucoup de frais; que d'ailleurs une entreprise de cette espèce, dont le capital formera par la suite un objet considérable, devant leur occasionner des dépenses infinies..., ainsi que les pertes qu'ils ont déjà eues et qu'il y aura encore à essuyer avant qu'ils puissent être bien au fait de gouverner le feu de bois, attendu qu'on ne brûle en Angleterre que du charbon de terre, etc... » Ils demandaient donc divers priviléges qui leur furent accordés avec la permission d'établissement. Un second arrêt du 15 mars 1775 leur concédait, à compter du 1er janvier de ladite année, une allocation de 1,200 fr. par an et pour une durée décennale.

Avec de pareils encouragements on devait prospérer, et, en effet, en 1791, deux établissements fonctionnaient dans ce centre. On sait ce qu'est devenue la fabrication de Montereau réunie à celle de Creil.

Sinceny. Cette importante localité céramique a été mise en lumière par un travail de M. le docteur Warmont, de Chauny; jusque-là les ouvrages de Sinceny étaient confondus avec ceux de Rouen, et, aujourd'hui encore il est très-difficile de distinguer les vaisselles produites dans les deux ateliers par les même artistes. Est-ce à dire que nous admettions avec certains écrivains que le Sinceny est du Rouen de deuxième catégorie? Non, précisément, et, dès l'origine, le caractère de la fabrication du nouvel atelier, c'est une recherche extrême, un soin particulier.

Officiellement, Sinceny date, comme usine, du 29 janvier 1737, et ses lettres patentes d'établissement, données le 15 février suivant, furent enregistrées le 6 juin seulement. Mais des produits certains existaient dès 1734, déjà marqués de la lettre S accompagnée de deux points, seule signature officielle et constante de la fabrique; les autres, accidentelles, sont des sigles de peintres.

D'après les titres compulsés par M. Warmont, M. de Fayard, seigneur de Sinceny, aurait été le seul propriétaire de l'établissement; nous ne le nions pas; pourtant nous trouvons au registre des lettres patentes cette indication, au moins curieuse à consigner: arrest portant permission au sieur de Soineux d'établir une manufacture de fayance en son chateau de Sanceny.

La première période du décor est une inspiration évidente du style sino-normand; les assiettes de 1734, bien qu'à sujets rappelant des travaux champêtres ou des scènes familières, sont entourées d'une bordure en ca-

maïeu bleu, où se retrouvent les fleurs du genre dit à la corne; un peu plus tard, les figures chinoises polychromes dominent, et les couleurs principales sont un bleu fondu, un jaune citrin très-pur et du vert brun. Enfin lorsque l'atelier est dans les mains rouennaises, les



Fig. 10. — Jardinière de Sinceny, coll. de M. Paul Gasnault.

couleurs à la corne s'étalent avec toute leur vigueur, et des paysages à fabriques éclatent sous la vivacité de la touche et la multiplicité des détails. La pâte est d'ailleurs bien travaillée et l'émail un peu bleu, mais uni, est moins tressaillé que celui de Rouen.

Pierre Pellevé, premier directeur, et Léopold Maleriat, qui lui succéda bientôt, avaient appelé de Rouen Pierre Jeannot, Philippe-Vincent Coignard, Antoine Coignard, frère de celui-ci, Julien Leloup, Pierre Chapelle, Antoine Chapelle, Joseph Bedeaux. Des artistes de Lille vinrent également; c'est Claude Borne, qui travaille de 1751 à 1752, et André-Joseph Lecointe, qui y termine ses jours en 1765.

Pourtant, vers 1775, le goût de la vaisselle rouennaise commençait à s'éteindre, et, pour raviver la fabrique, le directeur, Chambon, imagina d'y introduire la peinture au petit feu dans le genre de Strasbourg; on expérimenta le rouge d'or, Pierre Bertrand et Charles Bertrand, son fils, furent appelés de la Lorraine ainsi qu'un peintre de Tournay, François-Joseph Ghail et Joseph le Cerf des Islettes. Les pièces à fleurs et à chinois de cette période sont excessivement difficiles à reconnaître, tant l'imitation est parfaite.

Nous pourrions encore citer parmi les décorateurs de Sinceny, Alexandre Daussy; parmi les potiers, Gabriel Morin, de Nevers, et Lamotte, enfin Félix-Joseph Novat ou Novack, Suisse, versé particulièrement dans la fabrication des poêles du genre alsacien.

Les plus beaux spécimens de Sinceny réunis à Paris sont dans les collections de MM. Ed. Pascal, Paul Gasnault, docteur Guérard, Patrice Salin et de madame Jubinal; outre la marque S, on voit sur une jardinière

de M. Pascal le nom Spellevé Une rare si-

gnature est celle-ci: \$.69.

VILLERS-COTTERETS. En 1737, il existait dans ce lieu un fourneau qui n'avait pas une grande importance, si l'on en juge d'après les lettres patentes relatives à Sinceny, où il est incidemment mentionné.

OISE

Nous ne rappelons que pour ordre les manufactures de Beauvais et de Savienies, dont il a été question dans notre second volume; les grès et terres vernissées ont fait la réputation du département de l'Oise à une époque fort reculée, et bien qu'Hermant, sous Louis XIV, déclare que cette partie de la France fournit de pots et de vaisselle le royaume et les Pays-Bas, nous ne pensons pas qu'il en soit sorti, dans les temps modernes, aucune œuvre digne de fixer l'attention. Nous avons vu un grand plat vernissé en vert et orné en relief d'ornements empruntés aux anciens creux du seizième siècle; on lisait en dessous : 1721 par Jean Gillet. C'était sans doute une pièce de maîtrise, et ce qui le ferait supposer, c'est que ce plat est resté dans la famille d'un des anciens ouvriers de l'usine.

Il y a lieu, d'ailleurs, de se mésier des ouvrages sigillés qui ne portent pas de dates; on pourrait avec raison classer dans les travaux du dix-huitième siècle bien des pièces ornées encore des emblèmes employés au moyen âge et à la Renaissance.

#### CHAMPAGNE

Nous voici dans un pays où la céramique remonte aux plus hautes époques : M. Natalis Rondot trouve à TROVES, en 1382, un potier qui faisait de la vaisselle blanche. Depuis lors jusqu'à la fin du seizième siècle, les usines sont nombreuses. M. Fillon cite même dans cette ville un Perrenet, imitateur de Palissy.

Mais, indépendamment de Troyes, le département de l'Aube nous offre un établissement dont les produits sont encore à chercher; fondé par arrêt du 14 octobre 1749, voici les lettres patentes qui l'ont autorisé:

« Louis, etc., notre cher et bien amé le sieur Gédéon-Claude Lepetit de Lavaux, baron de Mathaut, paroisse située en Champagne sur la rivière d'Aube, nous a fait représenter qu'il avait trouvé dans ladite paroisse un canton dont la terre était très propre à faire. de la favance, suivant l'épreuve qu'il en avait faite; que ladite terre étant voisine de la forest de Rians, il y trouverait le bois nécessaire sans nuire à la consommation du pays et à l'approvisionnement de la ville de Paris; que d'ailleurs l'établissement d'une manufacture de fayance ne pourraît être que d'une très-grande utilité dans le pays qui se trouverait éloigné au moins de vingtcinq lieues de pareilles manufactures; mais qu'il ne saurait former une pareille entreprise sans y être autorisé, et voulant contribuer de notre part au succès de cette nouvelle entreprise par les avantages qui peuvent en résulter, nous avons, par arrest du 14 octobre de l'année dernière, statué sur les sins et conclusions de la requête dudit sieur exposant insérée audit arrest et ordonné que pour l'exécution d'iceluy toutes lettres nécessaires seraient expédiées. .... A ces causes, de l'avis de notre conseil. .... Nous avons permis et

par ces présentes permettons audit sieur Lepetit de Lavaux d'établir dans ladite paroisse de Mathaut une manufacture de fayance, à condition par luy de mettre dans un an ladite manufacture en valeur et d'avoir toujours un fourneau en travail, faute de quoy voulons que ledit sieur de Lavaux soit déchu de plein droit de ladite permission qui demeurera nulle et comme non avenue, faisons en conséquence très expresses inhibitions et deffenses à toutes personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient de le troubler dans ledit établissement ny d'en former de semblable dans le temps et espace de dix années à trois lieues aux environs de la paroisse de Mathaut. »

Rendues le 26 mai 1750, ces lettres patentes ont été enregistrées le 6 septembre de l'année suivante.

Les œuvres de Mathaut sont sans doute confondues parmi celles d'Aprey; c'est aux amateurs champenois à les chercher et à les faire connaître.

APREV (Haute-Marne). Cette fabrique a été érigée de 1740 à 1750 par les sieurs de Lallemand, seigneurs d'Aprey; un potier, d'origine nivernaise, Ollivier, aurait d'abord dirigé les travaux et serait ensuite devenu acquéreur de l'usine; les archives de Sèvres indiquent de leur côté, que de 1774 à 1775, elle aurait appartenu au sieur de Villehaut, ancien officier militaire.

Sous la direction d'Ollivier, un artiste appelé Jary ou Jarry, peignait les oiseaux et les fleurs qui ont fait la réputation d'Aprey. Les premiers ouvrages, ceux où la pâte, l'émail et le décor montrent toute leur perfection, sont constamment dépourvus de marques. Plus tard et lorsque la fabrication devint courante et marchande, il y eut un signe fondamental AP, bientôt accompagné du sigle de Jarry et de plusieurs autres indiquant la multiplicité des décorateurs; c'est:

# JR AJ & RV. LR RG

Cette faïence est toujours recherchée dans ses formes qui imitent l'orfévrerie et offrent comme celle-ci des reliefs rocailles au pourtour; les plus riches compositions portent sur un fond de paysage délicieusement peint, des bosquets treillagés style Louis XV, accompagnés de bouquets de fleurs et surtout d'oiseaux; ces oiseaux, trèstinis, vifs de ton presque jusqu'à la crudité, n'ont aucune prétention à l'imitation naturelle, mais leur tournure alerte et leurs plumes diaprées les rendent très-décoratifs. Les pièces couvertes, les pots à anses, ont généralement des appendices figuratifs, branches rugueuses avec feuillages, fleurs ou fruits sur leurs tiges toujours coloriés au naturel.

On doit se tenir en garde contre les faïences du même genre signées de chiffres où manquent l'AP fondamental; Aprey date d'une époque où le genre porcelaine s'essayait partout.

Une seconde fabrique de la Haute-Marne avait son siège à Langres. Ses ouvrages nous sont inconnus, mais ils existent, car Gournay cite cette faïencerie en 1788 et la liste de Glot indique qu'elle travaillait encore en 1791.

ÉPERNAY (Marne) est un centre où l'on a fait surtout des terres vernissées à reliefs destinées au service de



Fig. 11. — Assiette à reliefs d'Aprey, coll. de M. Maze-Sencier.

table; les unes représentent en demi-relief un lièvre, une volaille, etc., en dessous est gravé le nom de la fabrique, et souvent des fleurs de lis semées au pourtour indiquent que ces pièces paraissaient jusque sur la table royale.

Des pots à surprise assez compliqués sont aussi sortis

de la fabrique; sur l'un, terminé par un homme coiffé du chapeau dit à trois lampions et tenant un livre ouvert, on voyait courir des tiges fleuries, tandis que la base portait des souris et autres animaux en relief; sous ce chef-d'œuvre on lisait: « Fait par moi Jacques Gallet, 1761. »

Bois-d'Espence (Marne) est une faïencerie mentionnée par Gournay et dont l'activité continuait en 1791.

§ 2. - Région de l'Est.

## LORBAINE

Cette province occupe un rang distingué dans l'histoire céramique; les ducs de Lorraine, et surtout le roi de Pologne Stanislas, y encouragèrent les arts, en sorte que les établissements s'y pressent et que les hommes de talent s'y coudoient; pour mettre un peu d'ordre dans l'étude des ouvrages lorrains, nous allons donc les examiner par départements successifs.

## MEURTHE

NIEDERVILLER. Ce village, qui comptait trente-cinq feux en 1728, eut pour seigneur, de 1736 à 1769, « Jean-Louis de Beyerlé, conseiller du roy, directeur et trésorier particulier de la monnoye de Strasbourg. » Ce

dont les produits sont quelquefois marqués de son chiffre. En général, ces poteries, d'une bonne fabrication, sont ornées de bordures déchiquetées et de fins bouquets de fleurs; la statistique du département de la Meurthe prétend même qu'en 1765 on fit venir des artistes de Saxe pour ce genre de peinture.

fins bouquets de fleurs; la statistique du département de la Meurthe prétend même qu'en 1765 on fit venir des artistes de Saxe pour ce genre de peinture. Un précieux document qui nous est communiqué par M. Durand de Distroff, avocat à Metz, semble réfuter cette assertion; le voici:

État exact de tous les exempts de la subvention qui sont actuellement dans ce lieu de Niderviller, leurs noms et surnoms, et cela pour l'année mil sept cens cinquante neuf.

## PREMIÈREMENT

Le sieur François Anstette, controlleur de la manufacture, gagne environ trente sols par jour.

Le sieur Jean-Baptiste Malnat, directeur de la même manufacture, a cinq cens livres par an de gage.

Michel Martin, peintre, gagne environ vingt sols par jour.

Pierre Anstette, peintre, gagne environ vingt-quatre sols par jour.

Joseph Secger, peintre, gagne environ vingt sols par jour.

Frideric Adolph Tiebauld, garçon peintre, gagne environ vingt-quatre sols par jour.

Martin Schettler, garçon peintre, gagne environ quinze sols par jour.

Augustin Herman, garçon peintre, gagne environ vingt sols par jour.

Danïel Koope, garçon peintre, gagne environ douze sols par jour.

Michel Anstette, garçon peintre, gagne environ vingtquatre sols par jour.

Jean-Pierre Raquette, garçon peintre, gagne environ dix-huit sols par jour.

Nicolas Lutze, garçon peintre, gagne environ vingt sols par jour.

Deroy, garçon mouleur, gagne environ vingt sols par jour.

Charle Mire, garçon sculteur, gagne environ vingtquatre sols par jour.

Jean Thalbotier, garçon peintre, gagne environ vingt sols par jour.

Philiph Arnold, garçon sculteur, gagne environ vingt sols par jour.

Nous, soussignés, maire, sindic et échevin, certifions qu'il n'y a d'autres exempts de subvention que lesdits employés ouvriers de la manufacture qui ne jouissent d'autres facultés et revenus que de leurs ouvrages et mains d'œuvre, et ne participent à aucun avantage de la communauté.

Fait à Niderviller, ce deux novembre mil sept cens cinquante neuf.

Signé à l'original, II. Martin Blant, mayre. Niclose Rensin, sindic. H. Luns, échevin.

Ainsi, dès 1759, une pléiade de peintres était réunie à Niederviller, les sculpteurs Charles Mire et Philiph Arnold y modelaient déjà ces gracieuses figurines dont on fait généralement honneur à Cyfflé; enfin, en étudiant scrupuleusement les noms de ces artistes, on demeure



Fig. 12. — Assiette trompe-l'œil de Niederviller. coll. de M. Édouard Pascal.

convaincu qu'ils ont une origine bien plutôt alsacienne qu'allemande. Ainsi pour les Anstette la chose est certaine.

Le baron de Beyerlé aurait, dit-on, cédé sa seigneurie vers 1780 ou 1781 au comte Custine qui, devenu en même temps propriétaire de l'établissement céramique, en aurait confié la direction à Lanfrey. Il nous paraît qu'on prolonge au delà de son terme réel l'activité du baron de Beyerlé; nous trouvons, avec la date de 1774, une charmante pièce signée des deux C croisés, marque adoptée par Custine, et qui était en même temps son chiffre personnel, car nous le voyons entouré de palmes, avec la devise: Fais ce que tu dois, advienne ce qui pourra, sur un service destiné à l'usage du seigneur de Niederviller.

La faïence du général Custine est toujours très-fine et peinte dans le goût des porcelaines; les bouquets de fleurs y sont fréquents; un autre décor est assez répandu: il imite un bois veiné, sur lequel on aurait fixé un papier blanc portant, en camaïeu rose, un fin paysage; pour mieux faire trompe-l'œil, un coin est parfois replié, et on lit au bord du cadre le nom du dessinateur ou du peintre. Au moment où la porcelaine dite à la reine mettait en vogue les bluets, les céramiques de Custine reproduisaient ce décor avec une rare perfection.

La faïence fine s'est faite à Niederviller concurremment à la terre émaillée et à la porcelaine; un magnifique plat porte, sur son marly découpé, des médaillons fond noir chargés de fruits polychromes; au milieu un chiffre, composé des lettres J. C. D. V. entrelacées et tressées en fleurs, est entouré de gracieuses guirlandes; la marque est celle de Custine, qui parfois varie ainsi, et se rencontre exceptionnellement accompagnée de sigles de décorateurs.

Lunéville. D'après les Recherches sur la céramique, de M. Greslou, c'est au faubourg de Willer que cette fabrique aurait été fondée par Jacques Chambrette, vers les dernières années du duc de Lorraine Léopold, mort en 1729; des lettres patentes, délivrées les 10 avril et 14 juin 1731, par le duc François-Étienne, successeur de son père, auraient accordé de nouveaux privilèges à l'usine, qui prit le titre de manufacture du roi de Pologne, lorsque Stanislas Leczinski vint, en 1737, demander l'hospitalité en France. Des mains de Jacques Chambrette l'établissement aurait passé dans celles de Gabriel Chambrette, son fils, et de Charles Loyal, son gendr e et les lettres patentes du 17 août 1758, qui auraient consacré ce nouvel état de choses, accordaient en outre à l'usine de Lunéville le titre de Manufacture royale?

Nous n'avons pas vu ces lettres patentes, et nous ne savons si elles ont été signées par le roi de France ou par le duc de Lorraine, mais elles sont en contradiction avec plusieurs autres documents authentiques. Ainsi, en 1788, Loyal était à Lunéville et MM. Chambrette et Ce à Moyen, enfin Charles Bayard, directeur, en 1771, de la faïencerie de Lunéville, était autorisé sous ce titre à ouvrir un nouvel établissement à Bellevue. Nous craignons donc qu'il n'y ait ici quelque confusion. Cela n'aurait rien de surprenant, lorsqu'on songe aux pérégrinations incessantes des céramistes au dix-huitième siècle et à la complète identité des œuvres diverses de la Lorraine.

Paul-Louis Cyfflé, sculpteur ordinaire du roi de Pologne, a travaillé à Lunéville; est-ce dans la fabrique dont nous venons de parler? Nous en doutons; il a eu son atelier autorisé par lettes patentes du 1et juin 1768, et où devait se faire une vaisselle particulière et supérieure dite terre de Lorraine. Nous en parlerons plus loin à la porcelaine.

Nous ne pensons pas que Lunéville ait marqué ses produits; d'après Gournay, la finesse des peintures et la beauté de l'or de ducat les ferait distinguer.

Bellevue, près Toul. C'est un nommé Lefrançois qui éleva cette manufacture en 1758; il la céda le 1er mai 1771 à Charles Bayard et François Boyer, qui, par arrêt du conseil du 13 avril 1773, furent autorisés à y exercer. Le 17 mai suivant, ils furent taxés à un droit de marc d'or de 500 livres en principal par un arrêt dont voici les dispositions capitales : « Sur la requête présentée au roy, etc..., par Charles Bayard, ci-devant directeur de la manufacture royale de fayance et de terre de pipe à Lunéville, et François Boyer, artiste dans le genre de favancerie, contenant que par arrest du conseil du 13 avril dernier, Sa Majesté a autorisé l'établissement formé à Bellevue, ban de Toul, généralité de Metz, d'une manufacture de favance et terre de pipe sine et commune, et leur a permis de continuer à v fabriquer, vendre et débiter pendant quinze ans, toutes sortes d'ouvrages de fayance et terre de pipe fine et commune, comme aussi de tirer de tous endroits de la généralité de Metz, les terres, pierres, sables et autres matières propres à la fabrication des ouvrages de leur manufacture, etc. »

Trois mois plus tard, le 13 août, de nouvelles let-

tres patentes étendaient leurs priviléges et leur permettaient de qualifier leur usine de Manufacture royale de Bellevue. Pour répondre à ces faveurs, Charles Bayard et Boyer appelèrent auprès d'eux des artistes habiles; Cyfflé y resta quelque temps et fournit les plus charmants modèles. Enfin, François Boyer demeura seul propriétaire et exerça jusqu'en 1806. M. Georges Aubry, successeur, donna l'impulsion moderne, développée encore par son petit-fils, industriel distingué auquel nous devons ces renseignements.

Toul. Ici nous nous bornons à copier la réclame de Gournay, dans son Almanach général du commerce: « Les ouvrages qui sortent de cette manufacture consistent en tout ce qu'il est possible de fabriquer en faïence fine et commune, en faïence blanche et peinte à l'instar du Japon, en terre de pipe émaillée et blanc de porcelaine, tant en uni, en blanc doré qu'en peinture fine aussi à l'instar des porcelaines de France. On y fait aussi des vases antiques et modernes en blanc, richement dorés et peints en couleur; des camaïeux bleu fin, aussi richement dorés; différents ouvrages en beau biscuit, tels que groupes, figures, bustes, vases, médaillons d'hommes illustres, etc., d'après les dessins des plus grands maîtres.

« La solidité, la blancheur, la beauté de l'émail, la finesse et la variété des couleurs, distinguent les ouvrages de cette manufacture, qu'on peut dire en général être un bel établissement. On y exécute tontes les demandes possibles, on y peint en couleurs ou en or toutes armoiries ou chiffres sur toutes sortes de pièces indifféremment.

« Les ouvrages de cette manufacture jouissent d'une modération de droit de trois livres par quintal dans tous les bureaux des cinq grosses fermes.

« Propriétaires : MM. Bayard père et fils. »

Cette dernière indication nous semble avoir une importance particulière; en 1788, Charles Bayard avait quitté Bellevue, et, dès lors, c'est à Toul que paraît s'appliquer le tarif de figures et groupes, donné dans la Chronique des Arts du 8 janvier 1865, comme se rapportant à Bellevue, et où nous retrouvons, d'ailleurs, des œuvres sorties de Lunéville.

Moyen, dans le pays messin, à trois lieues de Lunéville; c'est encore Gournay qui parle: « Manufacture considérable de faïence fine; la solidité, la blancheur, la beauté de l'émail, le goût, la finesse et la variété des dessins font distinguer les ouvrages qui en sortent: ils ont en outre l'avantage d'aller au feu. Entrepreneurs: MM. Chambrette et C<sup>e</sup>. » La fabrique de Moyen exerçait encore en 1791.

Nancy. Le 11 janvier 1774, le sieur Nicolas Lelong était autorisé à monter une faïencerie dans le faubourg de Saint-Pierre; voici les lettres patentes qui fixaient le droit auquel il était imposé: « Sur la requête présentée au roy, etc..., par le sieur Nicolas Lelong, bourgeois de Nancy, contenant qu'il a obtenu, le 11 janvier dernier, un arrest du Conseil qui lui permet d'établir au fauxbourg Saint-Pierre de ladite ville une manufacture de fayance, et que cet arrest doit être revêtu de lettres

patentes qui ne peuvent être scellées sans payer le droit de marc d'or ordonné par l'édit du mois de décembre 1770. Pourquoy il supplie Sa Majesté vouloir bien en fixer le montant, etc.... Ordonne que le sieur Lelong payera 500 livres....»

Daté du 24 avril 1774, cet arrêt n'est certainement pas le seul qui se rapporte à la ville de Nancy; on y a fait un biscuit particulier, dit biscuit de Nancy.

Montenoy, à deux lieues de Nancy; cette fabrique est citée sans autres détails dans l'Almanach de Gournay.

SAINT-CLÉMENT. Le propriétaire de cette usine s'associait, en 1791, aux réclamations des céramistes contre le traité avec l'Angleterre. En 1835, M. Sigisbert Aubry la dirigeait et la quitta pour Bellevue.

### VOSGES

EPINAL. Cette fabrique est encore une de celles que Gournay mentionne sans commentaires.

RAMBERVILLERS. A l'égard de ce centre, le même auteur est moins réservé; il écrit : « Ses faïences tiennent le feu, elles ont une blancheur et une beauté qui approchent de l'émail; on les orne de peintures fines.

« Entrepreneur, M. Gérard. »

Une pièce charmante, répondant au signalement de Gournay, existe dans la collection de M. le docteur Guérard; elle porte précisément en dessous la marque G.

#### MEUSE

VAUCOULEURS. Cette fabrique a dû être fondée par un sieur Girault de Berinqueville en vertu d'un arrêt du conseil du 16 décembre 1738, dont il sera question plus loin; le désordre de nos archives, en ce qui touche les manufactures, ne nous permet d'acquérir aucune certitude à cet égard.

Le genre des produits de Vaucouleurs est le même que celui des autres centres lorrains : faïence mince, bien travaillée, blanche d'émail, à peinture vive jusqu'à la crudité; faïence fine remarquable, d'un décor riche et cherché.

Sur de jolies jardinières à reliefs rocaille rehaussés de jaune, de rouge d'or et de vert vifs, nous avons vu des chinois style de Strasbourg; une écritoire charmante, appartenant à madame Furtado, offrait, avec les mêmes rocailles, des guirlandes de fleurs, et en relief des flambeaux et personnages vigoureusement coloriés.

Mais les pièces capitales et certaines qui ont figuré à l'Exposition universelle sont plus curieuses encore : c'est un grand vase pot pourri à couvercle, surmonté d'un bouquet en relief, et à anses formées de groupes de fleurs; ce sont deux autres vases couverts, à anses cordées semées de points rouges, à culots de feuilles d'acanthe d'un vert vif rehaussé de noir; puis des bou-

quets jetés entre des zones et bordures roses, brodées d'un travail enlevé à la pointe. Ce genre de décor, tout à fait semblable à celui appliqué dans la fabrique moderne de Pesaro, nous fait penser que des artistes italiens avaient été appelés à Vaucouleurs.

Montigny, près Vaucouleurs : deux fabriques. Voici le document qui nous a permis de jeter quelque lumière sur les fabrications céramiques de la Meuse :

« Louis, par la grâce de Dieu, etc... Nos amés Mansuy Pierrot et François Cartier, marchands favanciers, demeurants à Montigny, près Vaucouleurs, nous ont fait exposer que, dans l'instance pendante en notre Conseil, tant pour raison de l'opposition par eux formée à l'arrêt rendu en notre dit Conseil, le 16 décembre 1738, sur la requête du sieur Jacques-Antoine Girault, sieur de Bérinqueville, et à l'enregistrement des lettres patentes du 18 septembre 1739, par lesquelles nous avons confirmé l'établissement fait par les auteurs du dit sieur Girault de Berinqueville, et nous avons fait défense à tous ceux qui ont fait de pareils établissements sans permission, de continuer leur travail jusqu'à ce que par nous il en ait été autrement ordonné; et ce aux peines portées par le dit arrêt; que de celle pareillement formée par ledit sieur Girault à l'arrêt rendu en notre Conseil le 28 novembre 1741, sur la requête des exposants, tendant à ce que, pour les causes y portées, il nous plût leur accorder la permission de continuer l'usage des manufactures de favance qu'ils ont établies depuis dix ans dans le dit lieu de Montigny et en conséquence faire défense au dit sieur Girault et à tous autres de les troubler, et leurs ouvriers. — Il est intervenu un arrêt en notre dit Conseil le 25 décembre 1742, sur les productions respectives des parties et sur l'avis du sieur intendant de Champagne, pour l'exécution duquel arrêt nous avons ordonné que toutes lettres patentes seraient expédiées. A ces causes, de l'avis de notre Conseil qui a vu le dit arrêt du 25 décembre dernier dont extrait est ci-attaché, etc... faisant droit sur l'instance, nous avons, conformément au dit arrêt, donné et donnons acte au sieur Girault et aux dits sieurs Pierrot et Cartier de leur désistement des demandes en opposition par eux réciproquement formées aux arrêts de notre Conseil des 16 décembre 1738 et 28 novembre 1741, ce faisant par grâce et sans tirer à conséquence, nous avons, de notre pleine puissance et autorité royale, confirmé l'établissement, par les dits Pierrot et Cartier, de deux manufactures de fayance situées dans la paroisse de Montigny et leur avons permis et permettons d'en user comme par le passé, etc. »

Cet arrêt, rendu le 29 janvier 1743, était enregistré le 4 août 1745 seulement. En 1788, Gournay ne citait qu'une usine à Montigny. Nous n'en connaissons ni la marque, ni les produits.

CLERMONT-EN-ARGONNE. Tout ce que nous savons de cet établissement, c'est qu'il travailllait encore en 1791.

Walv. Cette petite fabrique, qui a produit des faiences à fleurs, est particulièrement réputée, dans le pays, pour la pureté de son bleu; pour qualifier une

belle nuance de ce ton, on dit proverbialement bleu comme la faïence de Waly.

LES ISLETTES. En 1737, l'usine des Islettes, dont l'établissement remontait peut-être à une date trèsantérieure, était sous la direction d'un nommé Bernard. Ce qui semblerait indiquer une fabrication d'une certaine importance, c'est qu'à la date indiquée plus haut, un peintre de renom, Joseph Le Cerf, émigra de la Meuse dans l'Aisne, et vint travailler à Sinceny. Les produits connus des Islettes sont d'une date assez récente et d'une médiocre décoration. On se rappelle l'assiette envoyée par M. Maze-Sencier à l'Exposition universelle; d'assez jolies déchiquetures roses descendaient du bord; au centre, dans un médaillon entouré de laurier, un buste de femme en bonnet rond, porte cette légende : Épouse du philosophe républicain francais. Il y a mieux encore : sur certains services, un grenadier, coiffé du bonnet à poil, tombe aux genoux d'une femme vêtue du plus simple costume.

# MOSELLE

THIONVILLE. C'est sous la rubrique de cette ville que signe, en 1791, l'un des céramistes réclamant contre le traité avec l'Angleterre. Est-ce à dire que la fabrique fût à Thionville même? Nous ne le pensons pas, et voici les renseignements que nous fournit, à cet égard, M. Durand de Distroff. En 1756, le département de

Metz, par Stemer, contient cette phrase: « LA GRANGE, à une demi-lieue de Thionville, il y a une belle fayancerie. » C'est donc là le vrai centre de la fabrique, et Thionville était probablement le lieu de débit; toujours d'après Stemer, la Grange et Niederviller se distinguaient par leurs beaux vernis.

Sarreguemines. On sait l'immense développement qu'a pris, dans les temps modernes, ce magnifique établissement. C'est particulièrement dans la faïence fine et les cailloutages qu'elle s'est distinguée, dès avant la révolution. Ses décors en brun sont de bon goût; quant aux vases imitant les marbres, le jaspe et le porphyre, on ne peut rien rêver de plus parfait et de plus surprenant.

### ALSACE

STRASBOURG. L'histoire céramique de cette ville, ou plutôt du département du Bas-Rhin, car Strasbourg et Haguenau se lient très-étroitement, peut se résumer par le nom d'une seule famille, les Hannong. Le premier potier de ce nom dont notre regrettable ami Tainturier ait trouvé trace dans les archives, se livrait à la fabrication des poêles émaillés en vert et ornés de reliefs, dans le style de Nuremberg. Vers 1709, Charles-François Hannong créa, rue du Foulon, une usine à pipes qui devait se transformer bientôt. En effet, dix ans plus tard, un transfuge allemand, Jean-Henri Wackenfeld,

vint essayer sans succès de fonder une porcelainerie à Strasbourg; Charles Hannong, instruit de ses mécomptes, lui ouvrit, en septembre 1721, les portes de son établissement, et comme l'étranger était particulièrement versé dans la connaissance des procédés de la faïencerie, leur association eut ce double résultat de développer la production des terres émaillées et de faire avancer les essais de porcelaine. En 1724, l'établissement de Strasbourg ne suffisant plus à l'importance des travaux, Charles monta une seconde fabrique à Haguenau.

Le fardeau de ces deux gestions devint bientôt trop lourd pour un vieillard sexagénaire; il le remit aux mains de ses deux fils, Paul-Antoine et Balthasar, depuis longtemps ses auxiliaires, et par acte du 22 septembre 1752, ils s'engagèrent à tenir en société ces usines moyennant une pension et le payement d'une certaine somme; Charles mourut en avril 1739, laissant l'exemple d'une vie honorée par le travail.

Dès 1737, Balthasar, renonçant à l'association, avait pris à son compte l'établissement d'Haguenau; Paul, resté seul à Strasbourg, continuait à perfectionner ses ouvrages; sa faïence est souvent des plus remarquables; la peinture des fleurs et des insectes y est poussée à une vérité qui n'exclut pas la largeur. C'est, à nos yeux, un caractère de nature à faire distinguer la poteric alsacienne de celle de Höcht, à laquelle on a voulu l'assimiler. En 1744, Paul avait découvert la belle dorure qui accompagne si bien l'émail blanc, et il profita du passage de Louis XV à Strasbourg pour lui

offrir les premiers spécimens de cette remarquable vaisselle.

Cette prospérité ne devait pas durer longtemps; les essais de porcelaine poursuivis par Paul éveillèrent l'attention jalouse de la fabrique royale; en février 1754, un arrêt défendit au potier strasbourgeois de continuer la fabrication et l'obligea à s'exiler; c'est alors qu'il passa dans le Palatinat.

Pierre-Antoine, l'un des fils de Paul, reprit les faïenceries du Bas-Rhin lors de la mort de son père, en 1760; quant au fils aîné, Joseph-Adam, il hérita de l'usine de Franckenthal, qui lui avait été cédée un an auparavant, à l'occasion de son mariage.

Assez peu stable et peut-être peu travailleur, Pierre-Antoine, au lieu de continuer les errements laborieux de son père, se jeta dans les entreprises; il vendit d'abord à Sèvres le secret de la porcelaine, et vit bientôt son marché résilié faute de pouvoir en assurer l'exécution. Il dut abandonner l'administration des usines alsaciennes à la veuve d'un nommé Lowenfinck, puis il les céda définitivement à son frère Joseph. Celui-ci reprit aussitôt la fabrication de la terre émaillée; mais lorsque l'arrêt de 1766 eut permis de fabriquer en France de la porcelaine décorée en bleu ou en camaïeu, il se remit à ce travail et le mena de front avec l'autre. Des difficultés relatives au payement des droits, puis un procès avec le receveur général de l'évêché de Strasbourg, qui avait avancé des fonds au potier, achevèrent de ruiner celui-ci. Le prince-évêque fit saisir et vendre l'usine, après avoir fait incarcérer le débiteur, et malgré des efforts inouïs pour rétablir son crédit et sa réputation, le malheureux Joseph Hannong dut fuir en Allemagne, où il mourut. Les fours de Strasbourg avaient cessé toute activité en 1780.



Fig. 13. — Corbeille à jours, fabr. de Strasbourg, coll. de M. Michel Pascal.

Ce qu'est la faïence de Strasbourg, chacun le sait; fine, bien travaillée, elle emprunte les formes les plus élégantes et se charge des appendices les plus compliqués. Son émail est uni, blanc sans craquelures, et il reçoit les peintures de mousse les plus compliquées. En général, le rouge d'or pur y est fréquent. Nous l'avons dit, l'époque la plus brillante est celle de Paul; on cite une seule pièce décorée en bleu dans le style chinois,

et marquée comme ci-contre, qui serait l'œuvre de Charles Hannong. Quant à la signature de Paul, elle est assez variable et quelquesois accompagnée de sigles de décorateurs; voici ses formes habituelles. Nous l'avons relevée sur une belle fontaine rocaille à M. Aigoin, et sur une splendide pendule apparte-

nant au même amateur; sur de grands J'eplats et des assiettes à fleurs de la col-

lection Périllieux, sur de magnifiques plaques à sujets en camaïeu rose, à M. Achille Jubinal, etc. Une remarque essentielle nous est suggérée par plusieurs pièces classées chez les amateurs; on y lit le monogramme ci-dessus, et pourtant elles n'ont rien des caractères de la faïence alsacienne; la terre est commune, l'émail bleuté; les fleurs, grossièrement chatironnées de noir, ont un ton sale et violacé qu'on ne voit guère que dans les fabrications allemandes; il est donc probable que ce sont des ouvrages exécutés à Franckenthal, par Paul, au moment de l'exil. Nous citerons en leur lieu d'autres faïences du Palatinat signées de Joseph Hannong, son fils.

Quant à Joseph Adam, son monogramme, accompagné de signes numériques, est fréquent. Nous l'avons observé sur des pièces aussi distinguées que celles de son père.

HAGUENAU. L'histoire conserve le souvenir d'une première fabrique fondée vers 1696; mais le caractère de ses produits reste indéterminé. On n'en sait pas plus sur l'œuvre de Charles Hannong. Balthasar, qui arrive en avril 1737, a dù laisser trace de sa gestion, soit comme propriétaire, soit comme locataire ou régisseur de son frère Paul-Antoine, état de choses qui dura jusqu'en 1752. Nous croyons reconnaître cette trace dans une assiette d'un bel émail, décorée en camaïeu bleu dans le style chinois, et signée au revers: Redevenu seul propriétaire et seul gérant, Paul dut chercher un aide, et il le trouva dans un certain H. E. V. Lowenfinck ou Lowenfincken, dont le passage nous a été indiqué par des plaques peintes en camaïeu, signées en toutes lettres, et que leur caractère nous aurait fait croire étrangères.

A la mort de Paul, l'établissement d'Haguenau échut à Pierre-Antoine, qui s'associa plus tard à un sieur Xavier Hallez, puis céda à la veuve Anstett. En 1786, Anstett fils, Barth et Vollet reprirent l'usine, tandis que Pierre-Antoine suivait les fortunes diverses que lui préparait son caractère remuant. Il est assez difficile, pour ne pas dire impossible, de séparer dans les marques connues des Hannong celles qui appartiennent à Strasbourg et à Haguenau,

SAINT-BLAISE. Cette fabrique du département du Haut-Rhin nous a été révélée par une série d'assiettes faites évidemment pour un mariage, et que nous avons étu-diées chez madame Rouveyre. Autour du marly courait une décoration rocaille particulière entremêlée de fleurettes et d'insectes; au centre, on voyait les patrons des deux époux : saint Jean-Baptiste debout, avec cette devise : Jean Cammus de Vautzon, 1760. Sainte Madeleine couchée enveloppée dans sa chevelure, avec ces di-

verses inscriptions: Magdeleine le marle. Saint-Blaise, 1760.

Saint-Blaise. Magdeleine le marle, 1760. Saint-Blaise.

Ici la répétition du lieu ne permet pas de supposer qu'il s'agisse du lieu de naissance de la femme; c'est bien la fabrique. Les couleurs sont un bleu pur, un beau jaune, du vert olive et du manganèse. Un plateau à sujet (Vénus couchée et deux Amours) envoyé à l'Exposition universelle, par M. Bart, de Versailles, offrait le même style, et nous a permis de constater que le Haut-Rhin avait fait aussi de la poterie de luxe.

## FRANCHE-COMTE

Cette contrée, peu céramique, ne nous arrêtera pas longtemps; d'après la liste de Glot, Besançon avait trois fabriques en activité en 1791; l'une d'elles faisait probablement de la porcelaine.

A Rioz, près Besançon, un cordonnier s'avisa de se créer faïencier; quelques pièces de lui, conservées par M. Francis Wey, sont d'autant plus curieuses qu'elles montrent la justesse de ce dicton antique: Ne sutor ultra crepidam. Cordonnier, ne te risque pas au delà de la chaussure.

Arbois, dans le Jura, possédait, en 1788, une fabrique dirigée par un appelé Giroulet. L'Almanach de Gournay se borne à cette simple mention, ce qui pourrait faire croire que la faïence d'Arbois ne jouissait pas d'une réputation bien grande.

#### BOURGOGNE

Duon (Côte-d'Or). Deux fabriques y existaient encore en 1791; mais nous ne savons ni la date de leur fondation, ni le nom de leurs propriétaires.

Pontailler, près Dijon. Marryat cite cette usine sans donner aucun renseignement sur ses travaux qui paraissent remonter au seizième siècle.

MIREBEAU (Côte-d'Or) a eu une fabrique de terre vernissée dont nous n'avons point à parler, ses produits n'ayant rien d'artistique.

PREMIÈRE, près Dijon, est aussi une usine à briques qui, vers 1783, dit-on, aurait fait de la faïence; nous ne connaissons pas celle-ci.

AUXERRE (Yonne). Il y a eu là, vers la fin du dix-huitième siècle, une fabrique assez longtemps ignorée, parce que ses travaux se confondent, par leur vulgarité, avec ceux de la dernière période de Nevers. Des assiettes avec les saints patrons des destinataires, d'autres à devises dites patriotiques, voilà le bagage de l'usine; on pourra voir des spécimens d'Auxerre au Musée de Cluny.

Ancy-le-franc (Yonne). Cette fabrique ne nous est connue que par la liste de Glot.

Macon (Saône-et-Loire). Il en est de même des deux usines qui travaillaient dans cette ville en 1791.

Digoin, dans le même département, semble avoir une origine antérieure, puisque Gournay en fait mention en 1788.

MELLONAS (Ain). Nous avons trouvé la première mention de cette fabrique dans Gournay, qui en parle ainsi : « Manufacture de faïence fort estimée. Propriétaire, M. Marron, seigneur du lieu. » Bientôt de charmantes jardinières, appartenant à M. Voillard et signées : Pidoux, 1765, à Miliona, venaient nous prouver jusqu'à quel point les éloges de Gournay étaient fondés. La publication, dans la Gazette des Beaux-Arts, d'une notice sur les faïences du Midi, où nous mentionnions ces pièces, suscita des explications de M. Étienne Milliet, dans le Journal de l'Ain, ct, dès lors, l'histoire de Meillonas fut éclairée.

Entre 1740 et 1750, madame de Marron, baronne de Meillonas, établit dans son château le fourneau qui devait acquérir du renom; amie des lettres et des arts, cette dame, née Carrelet de Loisy, de Dijon, ne se contenta pas de peindre elle-même les ouvrages qu'elle voulait offrir en cadeau, et dont bon nombre allèrent dans sa ville natale; elle appela des artistes du dehors. Pidoux fut certainement l'un d'eux. Le souvenir de Meillonas est resté dans la Bourgogne avec quelquesuns des chefs-d'œuvre de l'usine. M. Baux, de Bourg, possède deux remarquables vases finement peints. M. Phil. Le Duc conserve aussi de curieux spécimens de même origine; ensin M. de Surigny a eu par suc-

cession des pièces peintes par madame de Meillonas pour son arrière-grand'mère; ces faïences fond jaune à réserves ornées de bouquets sont toutes marquées de ce chiffre:

La manufacture de Meillonas a passé en différentes mains, et elle ne produit plus que de la faïence usuelle d'excellente qualité. M. Joly, le possesseur actuel, voudrait lui rendre son ancienne splendeur artistique.

La décoration habituelle des pièces créées sous l'inspiration de madame de Marron consiste en gracieuses guirlandes de fleurs, reliées et entrelacées par des rubans aux couleurs brillantes; au centre, des paysages finement peints appellent plus particulièrement l'attention. Presque toujours ces ouvrages sont sans marques; les jardinières de Pidoux ont permis de déterminer l'origine d'un magnifique plat du Musée de Cluny.

Pont-de-Vaux (Ain). Léonard Râcle, architecte de Voltaire, avait fondé à Versoix, près de Genève, une fabrique de poterie qu'il transporta ensuite à Pont-de-Vaux. C'était surtout à la production des grandes pièces, propres à l'embellissement des intérieurs somptueux, qu'on s'appliquait dans cet établissement. Presque toujours les œuvres monumentales ne se recommandaient que par la forme et ne recherchaient pas l'éclat des couleurs; il se faisait pourtant de la faïence blanche à rehauts d'or.

Notre ami Tainturier possédait les manuscrits relatifs à cette fabrique et il projetait d'en publier ce qui eût pu intéresser les curieux.

Bourg. Ce chef-lieu du département de l'Ain a eu

aussi sa faïencerie; la liste de Glot nous prouve qu'on y exerçait encore, en 1791, mais nous ne savons à quelle époque remontait l'établissement, ni quelle était la nature de ses produits.

### DAUPHINĖ

Voici encore une province qui appelle les investigations des amateurs; deux fabriques ont fonctionné à GRENOBLE (Isère), une autre à Saint-Vallier (Drôme). Quant à celle-ci, un document déposé aux Archives nous apprend du moins le nom de son propriétaire; le 12 ventôse an X, Garcin, fabricant de faïence à Saint-Vallier, demandait l'autorisation d'établir une manufacture de porcelaine en Corse.

DIEU-LE-Fit (Drôme) avait aussi une usine en activité en 1791. Les dictionnaires géographiques sembleraient indiquer qu'on y faisait seulement des poteries communes; mais le factum annexé à la liste de Glot établit suffisamment que les signataires de la réclamation sont tous fabricants de faïence et de porcelaine à l'exclusion des potiers de terre.

# LYONNAIS

Nous avons parlé, dans notre deuxième partie, des établissements céramiques formés à Lyon même par

Jehan Francisque, de Pesaro (1530?), Julien Gambyn et Domenge Tardessir, de Faenza (1547 à 1559), et Sébastien Griffo, de Gênes (1555). Mais la préoccupation de ces initiateurs était surtout la recherche d'un blanc pur et uniforme; la vaisselle blanche, expression spéciale à la France, dominait les pièces à histoires.

A quelle époque s'opéra la transformation complète de l'industrie céramique lyonnaise? Où commence la période moderne? On l'ignore; mais les documents recueillis par M. Rolle, archiviste de la ville, nous montrent l'intérêt qu'attachait la municipalité lyonnaise à posséder des faïenceries; le 31 mars 1733, Joseph Combe, originaire de Moustiers, et fabricant à Marseille, obtient, de concert avec Jacques-Marie Ravier, de Lyon, un privilége de dix ans pour exploiter à la Guillotière une manufacture royale de faïence.

L'entreprise n'ayant pas réussi, une femme s'en empare et obtient, le 22 avril 1738, un arrêt qui la subroge aux droits des fondateurs; cette femme, Françoise Blateran, dame Lemasle, montre une persévérance et un courage tels dans ses actes, qu'elle conquiert l'intérêt du prévôt des marchands et des échevins, qui viennent à son aide par des allocations annuelles. En 1748, son privilége était prorogé de dix ans, et plus tard il lui était accordé un subside de 3,000 livres. Pourtant il ne paraît pas que l'exploitation de l'usine Lemasle, située à Saint-Clair, se soit prolongée au delà de l'expiration de son privilége, en 1758. M. Maze-Sencier possède des assiettes trouvées à Saint-Étienne, et qui paraissent être de fabrication lyonnaise.

Le 22 avril 1766, le consulat vient au secours d'un nouveau faiencier, le sieur Patras, qui avait élevé une manufacture de poterie (la délihération des notables dit de porcelaine).

En 1791, trois fabriques, dont une de porcelaine, travaillaient dans le département du Rhône.

ROANNE (Loire). Voilà encore un centre qui resterait inconnu sans la réclamation des céramistes contre le traité avec l'Angleterre. Il est bien regrettable que la liste de Glot ne mentionne pas, avec l'indication du siège de chaque fabrique, le nom de son propriétaire.

§ 3. - Région du Sud.

#### PROVENCE

MOUSTIERS (Basses-Alpes). Nous voici dans un centre céramique des plus importants, et dont la fortune industrielle et artistique ne s'expliquerait pas sans l'influence de Marseille. La Provence, nous l'avons dit déjà, fut un des foyers de la civilisation française; ses relations commerciales, son voisinage de l'Italie, avaient développé des instincts d'art que nous ne retrouvons pas ailleurs. Sans nous préoccuper des fables qui attribuent à des moines la révélation à Moustiers de prétendus secrets industriels, traçons, au moyen des documents positifs, recueillis surtout par M. Ch. Davillier, l'histoire de cette remarquable réunion de fabriques.

ll y a eu, dans les Basses-Alpes, une famille de po-

tiers qui devait particulièrement illustrer sa patrie: ce sont les Clérissy; dès le milieu du dix-septième siècle, on en voit apparaître un dont les produits restent indéterminés; mais, en 1686, Pierre Clérissy se révèle comme maître faiencier, et des œuvres certaines sorties



Fig. 14. — Moustiers primitif, coll. de M. Édouard Pascal.

de ses fours permettent de constater le développement exceptionnel qu'il avait su donner à l'industrie. Le plus beau type qu'on puisse citer est un plat ovale appartenant à M. Ch. Davillier, et qui a figuré à l'Exposition universelle. La bordure est composée de mascarons et de griffons ailés se jouant au milieu d'élégantes arabesques, et supportant des cartouches où sont représentés un cerf, un loup et des chiens; cette riche composition, inspirée bien plutôt de l'antique que des majoliques de la Renaissance, est dessinée avec une fermeté savante et un talent très-supérieur à celui des

artistes italiens contemporains. Au centre est une chasse à l'ours, d'après Antoine Tempesta, peintre graveur florentin, dont les ouvrages furent longtemps en vogue dans le Midi. Ce plat est signé de Gaspard Viry, décorateur céramiste des plus distingués; un autre peintre du même nom, Jean-Baptiste Viry, est inscrit dans les archives de l'état civil de Moustiers, en 1706, à l'occasion du baptême de son fils; mais aucune signature de lui n'existe sur la faïence.

Voici donc un premier type; les pièces à sujets pleins (chasses ou scènes de l'histoire sainte), avec bordures et ornements français de style antique ou oriental, car quelques anciennes pièces nous montrent des lambrequins et arabesques inspirés de la porcelaine chinoise, et se rapprochant de la déviation rouennaise. Ces faïences, d'un beau blanc, à émail uni, non vitreux, sont peintes d'un bleu intense nettement et finement chatironné.

Bientôt la bordure antique disparaît pour faire place à des ornements délicats dans le style des Bérain et d'André-Charles Boulle. C'est un genre pour ainsi dire intermédiaire, car, nous devons le reconnaître, ces lambrequins à courbes graciles, ces dentelles menues ne s'harmonisent nullement avec les lourdes conceptions de Tempesta; aussi a-t-on accusé les faïences de cet ordre de manquer de la première condition de succès, l'aspect ornemental.

Les artistes de Moustiers le comprirent, et ne tardèrent pas à renoncer aux chasses et autres tableaux circonscrits, pour y substituer des compositions à baldaquins, à gaînes, à figures détachées, prises des maîtres qui avaient inspiré les bordures dont nous venons de parler.

Cette seconde période décorative n'indiquerait-elle



Fig. 15. — Aiguière de Moustiers, genre Bérain, coll. de Paul Gasnault.

pas une nouvelle direction? Nous le pensons; Pierre Clérissy, aidé peut-être des deux Viry, avait travaillé de 1686 à 1728, époque à laquelle il mourut âgé de soixante-seize ans; mais un second Pierre Clérissy, né

en 1704, son neveu peut-être, lui succéda; par son âge, celui-ci devait être naturellement porté vers le progrès, ou simplement, si l'on veut, vers le changement; d'ailleurs, au moment même où il prenait le fardeau administratif, des concurrences s'élevaient autour de lui, suscitant l'émulation. Un certain Pol Roux, maître faïencier, apparaît en 1727; plus tard, un rude joûteur, Joseph Olery, s'établit à son tour.

On peut donc considérer comme sorties des mains de ces divers fabricants les pièces à sujets mythologiques : Orphée charmant les animaux, le Triomphe d'Amphitrite, la Vengeance de Médée, sujets soutenus sur des culots, couronnés de baldaquins ou de rinceaux, accolés de cariatides et entourés de pots à feu alternant avec des vases de fleurs, de jets d'eau partant de légers bassins ou de monstres laissant échapper de leur gueule béante des flots qui retombent dans une vasque soutenue par des amours ou par des satyres.

Ce qui confirme la pluralité des origines, c'est que deux genres distincts offrent le même décor; l'un conserve le blanc mat et le bleu pur du vieux Clérissy; l'autre affecte un émail tellement vitreux qu'il rivalise avec celui de la porcelaine, et donne au cobalt un ton céleste et doux comme s'il transparaissait sous une glace épaisse.

lci se place un fait intéressant dont les archives n'ont conservé nulle trace, mais qui nous est indiqué par un manuscrit trouvé dans les papiers de Calvet, et confirmé par des preuves matérielles. Joseph Olery, homme de talent sans doute, troubla par ses ouvrages la quiétude de Pierre Clérissy II, lequel redoubla d'efforts pour maintenir son usine au premier rang. La réputation de Moustiers croissant dès lors avec la perfection de ses ouvrages, le duc d'Aranda voulut améliorer les fabriques espagnoles en y conduisant des artistes méridionaux; Olery fut un de ceux qui consentirent à s'expatrier; mais, comme il portait là le décor en camaïeu bleu seulement, on le remercia bientôt, et il vint reprendre son fourneau des Basses-Alpes; seulement, comme il avait vu pratiquer la peinture polychrome en Espagne, il l'appliqua à ses nouveaux ouvrages et obtint ainsi une vogue particulière.

Clérissy, que ses travaux avaient fait anoblir (en 1743 il obtenait le titre de seigneur de Trévans), ne voulut pas rester en arrière; il aborda le même genre et sut s'en servir pour augmenter encore son renom et sa fortune. En 1747, il laissa la fabrique florissante entre les mains de son associé Joseph Fouque. Quant à Olery, il se ruina et disparut.

En 1756, Moustiers comptait sept ou huit usines; il y en avait onze en 1789; deux ans plus tard, elles étaient réduites à cinq. Voici les noms des derniers fabricants: Achard, Barbaroux, Berbiguier et Féraud, Bondil père et fils, Combon et Antelmy, Ferrat frères, Fouque père et fils, Guichard, Laugier et Chaix, Mille, Pelloquin et Berge, Tion, Yccard et Feraud.

Au milieu de cette foule de potiers, secondés par des artistes plus nombreux encore, on comprend combien il est difficile d'attribuer à chacun ses œuvres; le plat de Viry permet de retrouver, par analogie, les pièces de Clérissy I<sup>er</sup>. Celles de Clérissy II sont bien plus difficiles à déterminer; Roux a fait, comme lui, le décor bleu style Berain, ainsi que le prouve un beau surtout appartenant à M. Paul Gasnault, et qui est signé Hyaci. Rossetus; ce G. Hyacinthe Roux, qui donnait à son nom une forme italo-latine, était probablement le fils de Pol Roux; on a de lui des plaques datées de 1732.



Fig. 16. — Moustiers à médaillon et guirlandes, coll. de M. Paul Gasnault.

Mais quand le genre à cariatides et rinceaux se colore d'émaux divers, quand il s'y mêle des guirlandes de fleurs et des bouquets; lorsque les fleurages font tous les frais de la décoration et s'associent aux grotesques, tant de mains diverses se révèlent par le dessin, tant de monogrammes inexplicables s'impriment au revers des pièces, que le curieux se perd dans un inextricable chaos. Il est pourtant une marque qui, par sa fixité, semblerait appartenir à un centre important; elle est formée des lettres L O réunies. On a pensé y voir le chiffre d'Olery; nous ne pouvons l'admettre, car la multiplicité des lettres dont ce chiffre est

accompagné, les époques extrêmes qu'indiquent les poteries qui le portent, tendraient à établir qu'Olery a été le plus persistant, le plus fortuné et le plus habile des céramistes du Midi, et qu'il a eu l'atelier le plus considérable. Ainsi, on trouve sur des pièces à cariatides:

A. L. &G &P Isc J&

avec un bleu style de Rouen: A; des scènes mythologiques à couleurs variées et bordures diverses:

RS. 459 FS. B.C.
FS. E. F.E.

des guirlandes et bouquets portent : Bo et beaucoup des monogrammes ci-dessus; des grotesques sont signés :

Фic. F. 2.0.19 \*I+L+ &s МД Laissons prudemment ces chiffres avec ceux-ci, dont l'explication n'est pas plus facile:

ANT RIT RBF

avec des pièces ainsi marquées on trouve AB

Quelques ouvrages signés en toutes lettres semblent encore compliquer la question; dans une soupière on lit: Tion, à Moustiers, et sous un pot à eau accompagné de sa cuvette: Ferrat, à Moustiers; ce sont bien là des fabricants de la décadence, ce que montre leur décor à chinois; mais sur une plaque ronde à fleurs nous trouvons: 1761, Solome Cadet; ceci pourrait bien être un simple possesseur; nous en dirions volontiers autant du: Pierre Fournier, de Moustiers, qui, en 1775, faisait inscrire son nom autour d'une gourde à fleurs.

Quant aux peintres Fo Grangel, Miguel Vilax, Soliva ou Soliba, et Cros, qui ont signé de belles pièces, ce sont des Espagnols. Or, devons-nous croire qu'ils ont suivi en France leur ancien patron Olery, et que leurs euvrages sont sortis de Moustiers, ou n'est-il pas plus naturel d'admettre qu'instruits suffisamment, habitués au style méridional, ils ont fait chez eux des faïences analogues à celles des Basses-Alpes? Nous le pensions déjà, après avoir vu des assiettes à fine bordure provençale en rouge cuivreux; nous n'en avons plus douté lorsque M. Ch. Davillier a exposé sa belle coupe à pied, décorée à l'intérieur d'une copie de la Famille de Darius,

par Lebrun, et sous laquelle Soliva ajoute à son nom : ALCORA ESPAÑA. Une autre pièce, du même artiste, a été peintre à *Piezas*, hameau de la province d'Almeria.

Voici encore quelques sigles inexplicables dans l'état actuel de l'histoire céramique, et que l'on rencontre sur des pièces en camaïeu bleu:

pf f fi Ef Fe

Ce dernier chiffre existe aussi sur une faïence polychrome rehaussée d'or de la collection Ed. Pascal; c'est peut-être la signature de Fouque, successeur de Clérissy? M. Ch. Davillier propose d'attribuer à Féraud ce monogramme qu'on trouve sur une soupière armoriée du musée de Sèvres. Les lettres ou inscriptions ci-dessous:

G. M.C. M.C. A1756.J.A.
P.F. F.P .04.

ne nous paraissent pas susceptibles d'attribution probable.

VARAGES (Var). Le succès commercial de Moustiers ne pouvait manquer de stimuler de nouvelles entreprises. Vers 1740, un sieur Bertrand ouvrit une usine à Varages, bourg distant de 6 ou 7 lieues des établissements primitifs; on l'appela fabrique de Saint-Jean, parce qu'elle occupait l'emplacement d'une ancienne église placée sous ce vocable. La famille Bertrand a toujours conservé cet établissement; mais il s'en éleva d'autres au nombre de cinq; voici les noms de leurs propriétaires: Bayol, dit Pin, remplacé par Grégoire Richeline; Fabre, remplacé par Bayol; Clérissy, qui eut pour successeur Grosdidier; Montagnac; Laurent, remplacé par Guigou.

Les faïences de Varages n'ont pas eu de marques spéciales; elles imitent plus ou moins grossièrement les produits des Basses-Alpes et semblent destinées à l'usage populaire; la fabrique de Saint-Jean peignait au feu de reverbère des services dans le genre de Strasbourg.

TAVERNES, dans le même département, et à 6 kilomètres de Varages, a eu un établissement dirigé par un sieur Gaze, qui signait de son initiale :



Si l'on en juge par un plateau orné de sieurs bleues, conservé au musée de Sèvres, Tavernes avait une fabrication encore inférieure à celle de Varages.

LES POUPRES (Var). Cette usine n'est mentionnée nulle part; un seul spécimen du musée de Sèvres la fait connaître; c'est une potiche à émail vitreux et blanc décorée à la mousse en émaux assez fades, mais épais, rose, bleu pâle, jaune et vert mélangé. Le sujet est chinois; en dessous on lit: Poupre japonne. Cette, indication dit tout, et la localité, et le genre qu'on s'était proposé d'imiter.

FAYENCE (Var). Terminons ce que nous avons à dire des fabriques de ce département, en réduisant à sa juste valeur une phrase de l'historien Mézeray; parlant des succès militaires de Lesdiguières, qui combattait en Provence pour Henri IV, en 1592, il dit: « Fayence, plus renommée par les vaisselles de terre qui s'y font, que par sa grandeur..., lui fit peu de résistance. » Cette figure, basée sur une erreur de synonymie, ne peut plus être acceptée au point de vue céramique: le renom des faïences, leur nom même au seizième siècle venaient de la ville de Faenza, et non du bourg de Fayence, où il n'existait certainement alors, comme il n'a jamais existé depuis, aucun établissement pour la fabrication de la terre émaillée.

MARSEILLE (Bouches-du-Rhône). La vieille cité phocéenne a, de tous temps, cultivé les arts céramiques avec un succès non contesté; on n'est donc pas étonné de la trouver engagée l'une des premières dans la lutte ouverte pour la fabrication de la poterie émaillée. M. Charles Davillier a rencontré le nom d'un Clérissy potier inscrit dès le quinzième siècle dans les archives de la ville; c'est à lui qu'il était également réservé de signaler ce nom sur le plus ancien spécimen de faïence marseillaise. Un plat orné au centre d'une chasse au

lion, d'après Tempesta, et entouré d'une bordure de style oriental, qu'on croirait d'origine nivernaise, porte au revers:

A Clerissy, à Saint-Jean du Dézert, 1697, à Marseille.

Cette faïence bien travaillée, un peu bleuâtre d'émail, se distingue déjà par là des ouvrages de moustiers; mais un caractère qui lui est propre, c'est l'alliance du manganèse au cobalt; tous les contours sont en violet assez pâle; des losanges de même ton remplissent certains compartiments; en un mot, les produits de Saint-Jean du Dézert, faubourg de Marseille, sont facilement reconnaissables quand on a vu un spécimen authentique comme ceux de MM. Davillier, Lucy et Aigoin. Souvent, d'ailleurs, un C cursif ou même les lettres AC, se répètent sous le marly des plats, imitant certains ornements courants de la faïence nivernaise.

Il est à croire que la fabrication d'A. Clérissy a continué pendant les premières années du dix-huitième siècle; un second faïencier, Jean Delaresse, s'établit vers 1709, d'après les recherches de M. Mortreuil. Entre cette date et le milieu du dix-huitième siècle, quels furent les travaux de Marseille? Nous ne doutons pas qu'il nefaille les chercher parmi les vaisselles attribuées à Moustiers, et que décorent des bordures arabesques et de gros bouquets de fleurs du style oriental des étoffes dites perses, ou même des figures grotesques.

Voici, du reste, les noms des fabricants de faïenceétablis à Marseille vers 1750 :

Agnel et Sauze, hors la porte de Rome;

Antoine Bonnesoi, près la porte d'Aubagne;
Boyer, à la Joliette;
Fauchier, hors la porte d'Aix;
Fesquet et Cie, hors la porte de Paradis;
Leroy aîné, hors la porte de Paradis;
Veuve Perrin fils et Abellard, hors la porte de Rome;
Joseph-Gaspard Robert, au même lieu;
Honoré Savy, au même lieu;

Jean-Baptiste Viry, hors la porte de Noailles, allées de Meilhan.

Ces fabriques produisaient beaucoup, puisqu'en 1766 l'abbé d'Expilly nous apprend qu'elles avaient exporté, pour les îles françaises de l'Amérique seulement, 105,000 livres de faïence. Quelques années avant, un négociant de Marseille, le sieur Celles, avait apporté à Paris une quantité de ces faïences qu'un arrêt de 1760 l'autorisa à vendre malgré l'opposition de la communauté des faïenciers parisiens. Pourtant c'est au moment où le décor porcelaine et les peintures à la mousle prirent faveur dans le Midi, que les produits marseillais eurent un succès parfaitement justifié.

Aujourd'hui qu'il existe dans les collections publiques ou privées un grand nombre d'exemplaires curieux, il est plus difficile que jamais de donner les caractères de la fabrication de chaque atelier. Honoré Savy, dont la manufacture existait en 1749, était signalé en 1765 comme possesseur d'un vert particulier. Ce vert, nous le retrouvons aussi parfait que possible dans des pièces signées d'un autre industriel. Savy n'a jamais marqué, pensonsnous, mais son nom figure sur le bouclier d'un gro-

Monsieur, comte de Provence, vint à Marseille en 1777, il visita la manufacture de Savy, et fut si satisfait des produits qu'il y observa, qu'il permit au potier de donner à son établissement le titre de Manufacture de Monsieur, frère du Roi. On a prétendu que, par suite de ce privilége, Savy avait marqué ses ouvrages d'une fleur de lis. Nous avons vu, en effet, des faïences, probablement marseillaises, signées d'une fleur de lis ornementée et tracée soit en bleu, soit en rose; une soupière charmante, classée au musée de Sèvres et qui aurait, dit-on, appartenu à Louis XVI, porte cette fleur encadrée de rin-



Fig. 17. — Théière à fleurs, de Marseille, coll. de M. Édouard Pascal.

ceaux et surmontée de la couronne royale. Mais, il existe tant de produits différents où l'on retrouve ce signe, qu'il faut en étudier sérieusement l'origine avant d'y appliquer une provenance.

Le second fabricant dans l'ordre d'importance est Robert. Précisément le spécimen où nous trouvons à Sèvres son nom inscrit tout entier est une soupière décorée en camaïeu vert, de fleurs, poissons et coquillages, et portant en relief, sur le couvercle, un groupe de poissons.

Quelques services polychromes se spécialisent par cette tendance à représenter des productions marines; d'autres ont été appelés services aux insectes; quant aux fleurs, on les reconnaît facilement par la disposition des longues tiges qui les portent et qui semblent tracer. Dans quelques cas, ces fleurs sont accompagnées de paysages maritimes et de sujets finement peints. Heureusement Joseph-Gaspard Robert a parfois marqué

R·R·X· ses ouvrages, soit d'un R simple, soit du chiffre JR. Ses faïences sont souvent rehaussées d'or.

La veuve Perrin peut rivaliser, pour la beauté de ses produits, avec les deux fabricants qui précèdent; elle a fait le vert de Savy, elle a doré avec autant d'éclat que Robert; enfin, elle a placé ses peintures sur des fonds variés qui sont charmants à l'œil. La veuve Perrin a presque toujours signé:

Quelques faïences marseillaises, moins distinguées que celles dont nous venons de parler, portent az re-

Person B en bleu ou en ocre jaune; on les attribue à Bonnefoy; l'émail en est très-fluide, et les couleurs y sont comme fondues; ce sont des fleurs et bouquets.

Nous ne connaissons aucun produit certain des autres faïenciers compris dans la liste ci-dessus. On a écrit que le nombre des fabriques avait diminué, à Marseille, au moment de la Révolution. Onze réclamants signaient, en 1791, la pétition de Glot; c'est à peu près ce qui existait en 1750.

AUBACHE, bourg situé à quelque distance de Marseille, a sans doute imité les ouvrages de cette grande cité; voici ce qu'en dit Gournay, en 1788: « Il y a à Aubagne seize fabriques de poterie, et deux de fayence fort belle, où l'on fait tout ce que l'on peut désirer dans ce genre. La consommation et l'exportation des unes et des autres se font aux îles de l'Amérique, et à Aix, Marseille et Toulon.

## LANGUEDOC

Les établissements de cette province ont imité de plus ou moins près les faïences de Moustiers et de Marseille.

Toulouse (Haute-Garonne). M. Vinot a possédé des assiettes à grotesques, où le nom de cette ville était écrit en toutes lettres; M. Reynolds a acquis depuis un vase décoré en camaïeu bleu, où on lit:

Laurens Basso, à Toulouza, le 14 mai 1756.

MARTRES, dans le même département, a eu sa fa-

brique en activité jusqu'en 1791. Un spécimen appartenant à M. Pujol, de Toulouse, porte : Fait à Martres, 1775.

Mones ne nous est connu que par la liste de Glot.

Marignac (Haute-Garonne). M. de Lafüe, seigneur du lieu, y établit, en 1757, une manufacture qui fut autorisée régulièrement par un arrêt du Conseil du mois de mars 1740, et marcha régulièrement pendant dix-huit ans environ. Le propriétaire la détruisit, parce qu'il avait peine à trouver de fidèles ouvriers. En 1758, un sieur Pons, du même lieu, entreprit une exploitation nouvelle et sollicita les priviléges propres à la garantir. Il est probable qu'il les obtint, puisque la manufacture travaillait encore en 1791, ce que démontre la liste de Glot.

Terre-Basse, en Comminges, à 1 lieue de Marignac. En 1740, le comte de Fontenille sollicitait un privilége pour élever, dans sa propriété de Terre-Basse, une faïencerie; mais en soumettant cette demande à l'autorité supérieure, l'intendant d'Auch faisait remarquer que l'usine de Terre-Basse devait se procurer les argiles nécessaires à son travail à Marignac, où existait l'établissement de M. de Lafüe, et que s'il y avait lieu d'accorder une permission, elle devait être simple et sans privilége.

AGEN (Tarn). La ville d'Agen a-t-elle été le centre d'une fabrication courante? Nous l'ignorons, ainsi que le savant conservateur du musée de Sèvres, qui a classé sous la rubrique *Agenois* un vase de pharmacie à anses torses, et un plat décoré dans le style rocaille avec des

émaux peu brillants. On attribue aussi à l'Agenois des terrines et pièces de tables figuratives, les premières fond violacé à médaillons blancs ornés de bouquets en jaune bleu et vert.

NARBONNE (Aude). M. Charles Davillier a signalé l'existence d'une fabrique, probablement fondée au seizième siècle par des Mores exilés d'Espagne dans cette ville, et au lieu dit les Moulins. Revêtus d'abord du lustre auréo-cuivreux, les produits se sont sans doute perpétués, et il nous paraît assez probable que Narbonne a eu ses poteries particulières.

Montpellier (Hérault). Un sieur Ollivier fonda dans cette ville une manufacture considérable; en 1717, il demandait que les faïences de Marseille ne pussent être importées et débitées dans le royaume, et qu'il lui fût permis de faire entrer du dehors le plomb et l'étain nécessaires à ses travaux. La seconde partie de sa pétition fut seule accueillie, et ce qui prouve l'importance de ses produits, c'est qu'il lui fut remis, le 2 août 1718, un passeport pour 200 quintaux de plomb et 50 quintaux d'étain poids de marc. En 1729, la fabrique de J. Ollivier était décorée du titre de manufacture royale.

Vers 1770, le sieur André Philip, de Marseille, vint à son tour s'établir à Montpellier; il est très-probable qu'il reprit l'usine d'Ollivier, car, d'après les renseignements qui nous sont transmis par M. Vionnois, l'une de ses petites-filles, aujourd'hui très-âgée, se rappelle avoir vu les armoiries royales sur la porte de la maison. Le genre de Philip, mieux connu que celui d'Ollivier,

rappelle les fleurages de Marseille; souvent les bouquets; où domine le violet de manganèse, sont peints sur un émail jaune pâle. A la mort d'André, ses fils Antoine et Valentin continuèrent les travaux, seulement du faubourg de Nîmes ils transportèrent leur fourneau au lieu dit le Poids de la farine.

Anduze (Gard). On y a fait particulièrement des terres vernissées et des vases de jardin marbrés.

Nîmes (Gard). Fabrique existant en 1702 et qui, d'après les échantillons connus, imitait grossièrement le décor de Marseille à fleurs et papillons, et les assiettes à grotesques; généralement, au milieu de celles-ci, la figure centrale est remplacée par une femme en costume polychrome portant un panier.

CASTILHON. Le nom de ce village du Gard est écrit sous un plat appartenant à M. Ed. Pascal; on y voit une figure grotesque entourée de guirlandes et bouquets, du style de Moustiers, exécutés en camaïeu d'un vert jaunâtre chatironné de manganèse.

VAUVERT, comme Anduze, a fait des terres vernissées; une pièce est signée par Jean Gautier.

LE Puv (Haute-Loire). Ce n'est pas au Puy même, mais à Orsilhac d'abord, puis à Brives, que le sieur Lazerme établit, vers 1780, une manufacture de faïence. En 1783, les états généraux du Languedoc décidaient qu'il serait accordé une gratification de six cents livres au sieur Lazerme, négociant du Puy, « qui a établi à « grands frais, dans son domaine d'Orsilhac, une fa- « brique de faïencerie dont les ouvrages sont de la plus « grande utilité, cet établissement étant d'ailleurs uni-

« que dans le Velay. » M. Paul Le Blanc prépare un travail sur cette usine, qui avait été signalée en 1785 dans l'Almanach général des marchands, etc., et en · 1788 par Gournay.

### BÉARN

ESPELETTE (Basses-Pyrénées). Ce centre est indiqué par Gournay, en 1788, et nous pensons que c'est le même lieu qui est encore désigné, en 1791, sous le nom d'Espedel, dans la liste de Glot, généralement fantasque pour l'orthographe des noms.

Nous ne connaissons aucun produit d'Espelette.

#### GUYENNE

Bordeaux (Gironde). Par permission du 15 janvier 1714, Jacques Hustin ouvrit, hors la porte Saint-Germain, une manufacture qui, en 1729, avait pris assez d'importance pour obtenir l'autorisation de se qualifier de royale. En 1750, après avoir fait dégrever ses produits par un arrêt du Conseil du 24 novembre 1719, Hustin sollicitait une prorogation de privilége exclusif qui lui fut refusée dans l'intérêt public.

Il est assez curieux que les produits d'une usine aussi importante soient pour ainsi dire inconnus; on a pu voir à Sèvres et à l'Exposition universelle des pièces ayant fait partie du service de la Chartreuse de Bordeaux, ainsi que l'indique une légende *Cartus*. *Burdig*., Cartusia Burdigalensis; au centre, sont les armes de François d'Escubleau, cardinal de Sourdis, accolées de celles du frère Ambroise de Gasq (Blaise de Gasq, baron de Portets, conseiller au parlement de Bordeaux). L'entourage polychrome est composé de mascarons et d'ornements et rinceaux de style Louis XIV.

Le chevalier Hustin, directeur des affaires du roi, n'était qu'un entrepreneur; on ne s'étonnera pas en apprenant qu'une seule pièce connue porte son nom; c'est le cadran de la Bourse de Bordeaux. M. Charropin a signalé deux des décorateurs de la fabrique, Raymond Monsau et son frère Étienne.

Les frères Boyer quittèrent la veuve Hustin pour fonder, en 1796, une usine à faïence commune rue de la Trésorerie.

En 1783, Bordeaux possédait six fabriques; il y en avait huit en activité en 1791. Une monographie des poteries bordelaises, depuis longtemps attendue, nous permettra sans doute de distinguer les ouvrages de ces divers établissements.

Bazas (Gironde). Cette fabrique est connue par la liste de Glot.

Bergerac (Dordogne). Mentionnée par Gournay; celleci travaillait encore en 1791.

LA Plume (Lot-et-Garonne). Citée dans la liste de Glot. Montauban (Tarn-et-Garonne). Même source.

Samadet (Landes). Située non loin de Saint-Sever, cette usine travaillait depuis 1732 en vertu d'un privi-

lége accordé à M. l'abbé de Roquépine, qui y déploya beaucoup d'intelligence et de goût; aussi, vingt ans plus tard, l'excellence des ouvrages faisait obtenir au fondateur une prorogation de privilége; il avait fallu même, pour la commodité des acheteurs, multiplier les entrepôts où se débitait la marchandise.

Voici, du reste, comment M. Tarbouriech décrit la poterie des Landes: « L'émail en est fin et d'une blancheur un peu terne; des fleurs et des oiseaux, habilement dessinés, décorent les fonds et les contours. Quelquefois des plats aux rebords sinueux sont ornés d'anses gracieuses imitant des rameaux entrelacés. Généralement les vases, les coupes et autres ustensiles présentent des fruits entremêlés de fleurs et de feuillages. Quelquefois aussi l'on retrouve les traces de l'imitation chinoise, et les fleurs cèdent alors la place à ces grotesques personnages qui ont su, par la naïveté des traits et la bonhomie d'allure, se faire pardonner leur laideur typique.»

Ce signalement nous avait permis de retrouver dans le commerce des faïences de Samadet. Nous en avons revu d'authentiques dans les mains de M. Labeyrie, qui nous a, en outre, communiqué des titres relatifs à la fabrique. Les pièces ont bien le type méridional aux formes imitées de l'argenterie, à l'émail épais et blanc, aux couleurs fondues et douces, dérivées de Moustiers et Marseille. Les bouquets de fleurs ont le style des toiles perses : pavots rouge de fer aux pétales récombants, au large cœur losangé; fleurettes jaunes ou lilacées; feuilles variées du jaune au vert et obtenues par le mélange du

premier ton avec le bleu; le bleu lui-même grisâtre est comme bu dans l'émail. On trouve quelques spécimens en camaïeu, où le bleu s'étend en guirlandes de points et de fleurettes.

Du reste, la fabrication de Samadet s'est prolongée jusqu'aux temps modernes : à l'abbé de Roquépine succéda M. Dizès, qui joua un rôle important dans la Révolution et sous l'Empire, puis le marquis de Poudens fut le dernier propriétaire de l'établissement.

AUCH (Gers). En 1758, les sieurs Allemand-Lagrange, Dumont et C'e sollicitaient divers priviléges pour l'établissement d'une faïencerie au jardin de Lagrange, près la porte d'Auch, dite de la Treille. Les produits sortis de l'usine paraissent avoir eu du succès, car ils se vendaient dans le Gers concurremment à ceux de Toulouse et de Samadet.

## § 4. — Région de l'Ouest.

## AUNIS ET SAINTONGE

SAINTES (Charente-Inférieure). Illustrée par les travaux de Palissy, cette localité a conservé les traditions céramiques, d'abord en continuant les terres sigillées, puis en abordant la faïence blanche; M. Benjamin Fillon cite une bouteille de chasse ornée au pourtour de roses et de tulipes, et qui porte dans des couronnes le nom du possesseur et l'inscription suivante: PP. à l'image N. D., à Saintes,

1680.

En 1788, Gournay signalait quatre fabriques, dirigées par Crouzat, Dejoye, Rochex aîné et Rochex jeune; en 1791, il y avait encore deux usines en activité.

Brizambourg, près Saintes, est l'une des fabriques qui, d'après de Thou, furent érigées sous Henri IV. En 1600, Enoch Dupas était à la tête des travaux, qui consistaient en faïences sigillées, ou imprimées en creux, d'ornements divers, et vernissées en marbrures chaudes et fondues; le dessous des pièces était vert uni.

La Chapelle-des-Pors, près Saintes, est le lieu où Palissy trouva les potiers qui l'aidèrent dans ses laborieux essais; on faisait là des faïences azurées et marbrées comme dans le reste de la Saintonge.

MARANS. Entre 1740 et 1745, le sieur Jean-Pierre Roussencq, originaire de Bordeaux, créa cette fabrique et y fit d'abord application du genre pratiqué par Hustin, c'est-à-dire d'un style rouennais dévié. Plus tard, il chercha le genre Saxon; sa signature, assez rare, est un chiffre composé des lettres IPR; elle existe à Sèvres, derrière une fontaine qui porte:

MARAN, 1754. Quelques autres produits de Marans ont une seule initiale. Nous avons vu la première sur une pièce en camaïeu violet; l'autre, plus fréquents, existe sur des assiettes épaisses à rosace polychrome assez

làchée de dessin. Roussencq mourut le 17 mai 1756, et son établissement fut transféré à la Rochelle.

La Rochelle. Lorsque, vers 1673, cette ville fonda l'hospice de Saint-Louis, elle profita du privilége accordé aux établissements de l'espèce, d'avoir certaines manufactures et d'en débiter les produits; le mauvais vouloir du commerce, ses plaintes incessantes contre la prétendue concurrence des hospices, fit bientôt fermer cette première usine. Une autre appartenait à un sieur Jacques Bornier, au commencement du dix-huitième siècle, et cessa en 1735; mais, en 1743, Jean Briqueville acheta le fonds et ralluma les fours. Le musée de Sèvres possède une assiette signée I B, qui est attribuée à Jean Briqueville.

Quant à l'usine venue de Marans après 1756, son style fut celui de Strasbourg, exagéré par l'éclat des couleurs; des roses d'une déformation allongée fort singulière peuvent aider à reconnaître ses ouvrages.

#### ANGOUMQIS

Angouleme (Charente) avait une manufacture en activité en 1791; mais nous ne connaissons ni la date de sa fondation, ni la nature de ses produits.

#### POITOU

Poitiers (Vienne). La fabrication céramique à Poitiers doit remonter à une date reculée; pourtant les plus

anciens spécimens qu'ait rencontrés M. Fillon, historien de cette contrée, sont des figurines en terre de pipe dont l'une porte cette inscription gravée sous le pied:

### A MORREINE, Poitiers, 1752.

En 1778, Pierre Pasquier sollicitait la protection du ministre, M. Bertin, afin d'éviter les entraves qu'on mettait à l'extraction des argiles nécessaires à sa fabrique. Les poteries de ce centre paraissent être dans le genre de Rouen, en bleu noirâtre sur émail peu vitreux. Il en existe au musée de Sèvres.

Montbernage, faubourg de Poitiers. Vers 1776, une fabrique y fut fondée par un sieur Pasquier, qui s'associa bientôt à Félix Faucon, fils d'un imprimeur poitevin. Le musée de Sèvres possède une assiette décorée en bleu, qui porte deux FF et un faucon dans un cartouche, marque de l'imprimeur de Poitiers; on la considère, dès lors, comme émanant de Félix Faucon. Il ne serait pas impossible que celui-ci eût dirigé seul Montbernage et que son associé Pasquier fût allé s'établir à Poitiers même; il y aurait alors identité entre les deux céramistes du même nom, et la marque individuelle de Faucon s'expliquerait.

CHATELLERAULT (Vienne). En 1641, un certain Jehan Leone, de Poggio, et maistre de fayencerie, obtenait de Louis XIII des lettres de naturalisation.

Oiron (Deux-Sèvres). Nous avons longuement parlé, dans notre deuxième partie, des faïences fines de cette

localité; les faïences proprement dites qui leur succédèrent sont généralement grossières et se ressentent plutôt de l'influence de Palissy que de celle de Bernart ct Cherpentier. Habituellement jaspées, elles sont chargées de reliefs sans style.

Thouars (Deux-Sèvres). L'inventaire du magasin d'un marchand de Fontenay fait connaître qu'il possédait onze douzaines d'assiettes façon de Thouars, huit autres douzaines bleues, même façon, et une douzaine de plats, tant grands que petits, avec histoires. Dressé en 1627, cet inventaire est, on le voit, fort instructif, puisqu'il révèle une fabrique et la continuation d'un genre de décor venu d'Italie.

Rigné, près de Thouars. C'est de là que se tiraient les argiles propres à la fabrication de la faïence, et lorsque M. Fillon trouve mention, en 1629, de cinq douzaines d'assiettes de terre de Rigné, il n'hésite pas à les croire émaillées. C'est dans ce même lieu qu'il suppose que furent faits les carreaux destinés au pavage de la chambre à coucher de Marie de la Tour, duchesse de la Trémouille, au château de Thouars. Or, ces carreaux, dont on peut voir des échantillons au Louvre, à Cluny et à Sèvres, sont d'une fabrication très-voisine de celle des dallages d'Écouen, et se ressentent des procédés ita-

liens. Quelques-uns sont signés :  $\frac{L}{1636}$ .

Si la fabrication de Rigné cessa momentanément, elle fut rétablie en 1771 par un gentilhomme du nom de la Haye; le four était dans une ferme appelée Yversais, et deux contre-maîtres. Perchin et Cornilleau, le

dirigèrent successivement. En 1784, M. la Haye voulut mettre l'établissement en ferme; il produisait alors des assiettes communes, où le nom des destinataires s'inscrivait sous l'image de leur saint patron.

CHEF-BOUTONNE. Un sieur Drillat jeune y faisait, en 1778, de la faïence commune.

Saint-Porchaire. C'était aussi une vaisselle à revers brun qui sortait de cet établissement.

Fontenay (Vendée). On y fit, entre 1558 et 1581, des vaisseaux de terre azurins et marmorés, sous la direction d'un sieur Abraham Valloyre; or, comme on trouve mention d'un Nicolas Valloyre en 1609, il serait possible que celui-ci eût produit de la faïence.

LE D'ELLE (Vendée). Ce lieu, riche en argile, appelait les établissements céramiques; le 22 mai 1636, David Rolland demandait l'autorisation de fonder une faiencerie. De 1735 à 1742, c'était Pierre Girard qui exploitait un four, d'où est sorti un tonneau destiné à son frère Joseph Girard, notère. Pierre Girard a signé, en 1741, ce travail orné de paons et d'arbres verts.

Montaigu. Le nom de cette usine vendéenne figure dans la liste de Glot.

APREMONT et MALLIÈVRE n'ont droit de paraître ici que pour mémoire, car leurs travaux ne semblent pas s'être prolongés au delà du scizième siècle.

#### BRETAGNE

RENNES (Ille-et-Vilaine). Commençons par établir ce fait : la Bretagne possédait une faïencerie au dix-sep-

tième siècle; nous en avons la preuve par la plaque tombale de Janne Le Bouteiller, dame Duplecix Coïalu, décédée le 29<sup>me</sup> ianvier l'an 1653. L'usine avait probablement son siége à Rennes; mais des fragments recueillis à l'abbaye Saint-Sulpice-la-Forêt font supposer que l'emploi de ce genre de monuments était fréquent et répandu.

Nous attribuons encore au dix-septième siècle des faïences très-blanches, ornées de guirlandes de grosses fleurs en beau bleu ou en bleu et jaune citrin, telles, entre autres, que les vases de pharmacie de l'hôpital Saint-Yves et de l'hôpital général de Rennes, qu'on rencontre fréquemment en Bretagne.

La première date positive est l'autorisation accordée, le 11 juillet 1748, à Jean Forasassi, dit Barbarino, Florentin, d'établir une fabrique de poterie émaillée dans le quartier des Capucins. L'usine travailla quelques années, puis il s'en éleva une autre, rue Hue, qui prit une grande extension. Son plus ancien ouvrage est un groupe revêtu d'un bel émail blanc et représentant Louis XV, Hygie et la Bretagne, d'après la composition de Lemoyne. Ce groupe, conformément à la décision des états de Bretagne, avait été coulé en bronze et érigé à Rennes en 1754; dix ans plus tard, Bourgouin, comme il signe, en fit une réduction céramique qui dénote une certaine habileté, sinon une grande science de dessin. Où les travaux de la rue Hue se montrent dans tout leur éclat, c'est dans la poterie de luxe, aux formes contournées comme celles de l'argenterie, et aux bouquets accompagnés de gracieuses arabesques.

Rien n'est plus intéressant dans ce genre qu'une fontaine avec sa vasque, qu'on a vue à l'Exposition universelle, et d'autres pièces appartenant à M. le docteur Aussant et à M. Ed. Pascal, et portant: Fait à Rennes, rue Hüe, 1769 et 1770. Ce qui étonnerait dans ces deux pièces, sans une révélation contenue dans le mémoire dont nous avons parlé à propos de Moustiers et de Marseille, c'est qu'elles ont un décor méridional; mais on sait que des ouvriers marseillais furent appelés à Rennes, et ils y apportèrent les couleurs fondues, le vert mélangé de Moustiers et le système ornemental à fleurages et guirlandes.

Si les faïences rennaises se font remarquer par des formes distinguées, des reliefs rocaille sans exagération et un émail toujours pur et laiteux, leur peinture est assez triste; le violet de manganèse foncé y domine, et le vert devient sale par l'emploi des rehauts noirs; le jaune seul reste assez frais ainsi que le bleu. Outre Bourgoin, dont le nom figure sur plusieurs pièces, un certain Baron a signé, en 1775, des décors en camaïeu violet foncé, et Choisi une soupière sans date.

Quant au propriétaire de l'établissement, M. le docteur Aussant et M. André, conseiller à la cour de Rennes, nous le feront connaître en publiant une histoire industrielle de la Bretagne. En 1788, Gournay signalait deux usines dirigées par la veuve Dulattey et Jolivet. Il n'y en avait plus qu'une en activité en 1791. L'Almanach général du commerce dit que les fabriques de Rennes font tout ce qui est relatif au service de table et de ménage. En effet, de 1760 à 1783, nous avons vu des assiettes

patronales et des coupes de mariage en faïence courante; des étuves portatives à deux anses, ou poèles décorés polychromes ou simplement jaspés, sortaient de la rue Hue dès 1774. Enfin, une autre fabrication fréquente est celle des figurines et groupes de saints; on les débitait aux jours de fètes ou dans les lieux de pèlerinage; c'est ainsi que nous avons rencontré une Vierge avec l'inscription: N::D:De Gueluin.

Rénac (Ille-et-Vilaine). On trouve ce nom dans la liste de Glot; or, nous avons vu une assiettte à bou-

quets, dans le genre de Rennes, en faïence plus commune et marquée R; aucun signe de ce genre ne figurant sur la poterie du chef-lieu breton, nous pensons qu'on peut l'attribuer à Rénac.

Nantes (Loire-Inférieure). Les Italiens Ferro et Ribé y créèrent, en 1588 et 1625, des fabriques de faïence blanche; après eux vinrent Charles Guermeur et Jacques Rolland, que M. Fillon trouve cités dans un acte du 20 février 1654; leur four était situé derrière l'église Saint-Similien. En 1744, un sieur Jean Colin vendait la maison où il avait établi, en 1737, une usine qui n'avait pas réussi. Leroy de Montillier eut sa fabrique en 1751, et Belabre lui succéda. Jérôme Arnauld travaillait en 1754, enfin François Cacault, place Viarmes, faisait exécuter, en 1756, par Colin, probablement celui qui s'était établi dix-neuf ans auparavant, un plan de la ville de Bordeaux.

Le médecin Lhôte, aidé d'un ouvrier appelé Castelnau, avait ouvert une autre usine en 1753. La veuve Martin, dont le four était dans la paroisse Saint-Sébas-



Fig. 18. - Fontaine en faïence de Reunes.

tien, apparaît en 1767. Perret et Fourmy se révélèrent en 1771, et leurs ouvrages supérieurs firent accorder à leur établissement en 1774 le titre de manufacture royale; ils marquaient, dit-on, d'une fleur de lis. Pourtant l'Almanach général du commerce ne les nomme pas en 1788, et mentionne Derivas fils, « dont la faïence peut aller de pair avec celles de Nevers et de Rouen. » Au moment de la réclamation de Glot, Nantes n'avait plus qu'une usine.

On le voit, ici les renseignements surabondent; comment essayer de reconnaître des ouvrages sortis de tant de mains diverses, et si faciles à confondre avec ceux des autres ateliers bretons? Ce que nous avons vu, à l'exposition de Rennes, classé sous la rubrique de Nantes, n'a pas dissipé nos doutes et diminué notre embarras. L'étude a encore beaucoup à faire sur ce point.

Le Croisic (Loire-Inférieure). C'est un Flamand, Gérard Demigennes, qui, au seizième siècle, établit là un centre céramique; Horacio Borniola, Italien, lui succéda en 1627, et laissa lui-même sa fabrique à Jean Borniola et à Béatrice, sœur de celui-ci, et femme d'un nommé Davys. Les poteries exposées à Rennes sous la rubrique du Croisic, rendaient parfaitement compte de leur origine; blanches, généralement godronnées et décorées de rinceaux et de fleurs en bleu et jaune citrin, elles ressemblent aux produits anciens d'Anvers et des Flandres, et ont dù à leur tour servir de type aux vieilles fabriques rennaises.

MACHECOUL ne vient figurer ici que pour ordre; les

travaux céramiques de Jacques et Loys Ridolfi, de Chaffagiolo, qui s'y étaient établis, semblant s'arrêter au seizième siècle.

Quimper (Finistère). Un document conservé à Sèvres dit : « Il y avait à Quimper une manufacture de faïence émaillée à l'instar de Rouen, établie en l'année 1690. Elle fournissait une partie de la Bretagne. » Les produits attribués à cette ville sont d'un émail gris, à grands rinceaux réservés sur fond bleu noirâtre; l'aspect en est triste, et il peut être assez difficile de les séparer des autres faïences bretonnes.

Quimper a eu aussi une fabrication de terre à engobe jaune, relevée de pastillages rouges. Ce genre se faisait antérieurement à Rohu (Morbihan).

Quimperlé (Finistère). Les terres émaillées de ce lieu ressemblent beaucoup à celles de Rennes; nous avons décrit une charmante suspension à reliefs, rehaussée de couleurs, qui figurait à l'exposition bretonne.

#### MAINE

MALICORNE (Sarthe). Terres vernissées à réseaux, et presque toujours d'un brun jaspé fondu; vers 1700.

Ligron (Sarthe). Vases à reliefs et épis en jaspé pâle, où domine un jaune chamois; ces épis ont parfois des mascarons d'assez bon style, mais ils sont toujours trèsinférieurs aux produits normands. On peut en voir des échantillons à Sèvres et dans la collection de M. le comte de Liesville.

Pont-Vallain (Sarthe). Les ouvrages de cette localité paraissent se borner aux vases à fleurs et aux faïences communes.

SAINT-LONGES (Sarthe). Si l'on jugeait d'après une fontaine conservée dans la collection de M. Édouard Lamasse, la Sarthe aurait eu, vers la fin du dix-huitième siècle, une fabrication de choix, se rapprochant de celles de la Lorraine; le nom Saint-Longe, en creux dans la pâte, ne permet pas de discuter ce spécimen orné de reliefs et de décors à la mousse en rouge d'or.

#### ORLÉANAIS

Orléans (Loiret). L'histoire céramique d'Orléans est pleine d'incertitudes et de contradictions; le premier établissement dont on trouve la trace est celui autorisé par arrêt du Conseil du 13 mars 1753, en faveur du sieur Jacques-Étienne Dessaux de Romilly; privilégié pour vingt années, il devait produire une faience de terre blanche purifiée, et portait le titre de manufacture royale. En 1755, le sieur Leroy dirigeait les travaux; il eut pour successeur, en 1757, Charles-Claude Gérault-Daraubert. Cette première usine, transformée bientôt en porcelainerie, produisait des figurines vernissées d'une teinte voisine des produits tendres italiens. Une seule pièce, à notre connaissance, porte la marque indiquée dans l'arrêt : un 0 couronné en bleu; c'est un Chinois assis s'accrochant des deux mains aux branches divergentes d'un arbre, mal-

heureusement cassé, et qui devait se terminer par des ornements épanouis; en un mot, c'est un de ces flambeaux à deux branches dans le goût de la Saxe. Ce précieux spécimen, classé à Auxerre dans la collection de M. Durut, nous a permis de reconnaître l'origine de quelques autres objets non marqués, notamment chez M. Paul Gasnault. L'auteur de ces figurines était un appelé Jean-Louis, venu d'abord de Strasbourg à Sceaux, et qui de là avait été engagé pour Orléans. Pourquoi ces produits sont-ils si rares? Gérault aurait-il changé de marque au moment où il ajoutait la porcelaine à ses fabrications? Ce qu'il y a de certain, c'est qu'en 1767 on faisait à Orléans de la faïence, et notamment des figures de 4 et 8 pieds de haut; Bernard Huet en était l'auteur, et il réparait en même temps des groupes en porcelaine. Nous ne savons si c'est à lui qu'on doit attribuer des groupes émaillés en couleurs, tels que Bélisaire, Henri IV et Sully, qu'on rencontre fréquemment en Bretagne, et qui sont signés en lettres rétrogrades TAVH.

En 1776, l'Almanach (orléanais ne mentionne pas l'usine de Gérault, rue du Bourdon-Blanc; mais il cite celles de Mézière, attenant aux Dames de la Croix, et de Mézière jeune, rue de la Grille. Deux ans plus tard, Fédèle fabriquait de la faïence rue du Dévidet.

En 1797, tous ces établissements avaient disparu, et la veuve Baubreuil édifiait une faïencerie aux ci-devant Carmélites, et Asselineau-Grammont faisait, sur le marché à la volaille, des poteries en pâtes colorées et marbrées à l'imitation des terres anglaises. SAINT-MARCEAU, banlieue d'Orléans. L'Almanach orléanais indique dans ce lieu, en 1788, une usine dont le directeur et les correspondants étaient les sieurs Leroy-Dequoy et Goullu-Duplessis.

GEN (Loiret). Ce nom, avec une date illisible, a été relevé sous un plateau en faïence assez commune, orné de fleurs polychromes de style marseillais.

Saint-Dié (Loir-et-Cher). Encore en exercice en 1791, selon la liste de Glot.

CHAUMONT-SUR-LOIRE. Nous n'avons à signaler ce lieu que comme résidence de Jean-Baptiste Nini, auteur d'une série intéressante de médaillons en terre cuite d'une extrême finesse. On en a vu figurer la plus grande partie à l'Exposition universelle, en même temps que l'un des moules qui servaient à les produire.

Chateaudun (Eure-et-Loir). Le duc de Chevreuse avait obtenu un privilége pour la création d'une usine dans cette ville; en 1755, les sieurs Pierre Brémont et Gabriel Jouvet, directeurs, mettaient opposition à ce que la manufacture d'Orléans enlevât des argiles à Mamers, où l'établissement s'alimentait. En 1788, Gournay mentionnait encore Châteaudun, dont les ouvrages sont à chercher.

#### NIVERNAIS

Nevers (Nièvre). Cette localité céramique appelle de sérieuses études, car elle a eu la plus grande influence sur la fabrication française; elle méritait une histoire spéciale, qui a été faite par M. du Broc de Séganges, et nous y renverrons le lecteur curieux de détails précis et de renseignements sûrs. M. du Broc a-t-il tout dit? Non, évidemment, car la science marche vite par le temps où nous vivons; d'ailleurs, la vérité est toujours difficile à découvrir là où des fables ont pris cours de longue date, en s'appuyant sur des faits d'apparence réelle.



Fig. 19. — Nevers. Genre italien. Musée de Nevers.

L'accession de Louis de Gonzague au duché de Nevers, par son mariage avec Henriette de Clèves, l'aînée des trois grâces, fut un signal d'épanouissement pour les arts et les sciences dans cette contrée; là, comme dans quelques autres centres, des Italiens furent appelés, et, leurs ouvrages servant de types, on vit se manifester des industries nouvelles.

Nous ne chercherons pas quels ont pu être les premiers travaux exécutés à Nevers par les étrangers, ce serait chose trop délicate; nous prendrons la fabrication céramique au moment surtout où elle se stabilise entre les mains de quelques gentilshommes venus d'Albissola, dans la rivière de Gênes; ce sont les Conrade.

Mais avant de chercher la part individuelle qu'ils ont pu avoir dans le développement de l'industrie nivernaise, faisons apprécier l'importance de la fabrication par un tableau chronologique de l'établissement des usines.

- 1608. Rue Saint-Genest, 12. Les frères Conrade, associés, dont les travaux remontent à 1602; successeurs: Garilland, Nicolas Hudes, la veuve de celui-ci, de Champroud.
- 1632. Rue de la Tartre, 4. Barthélemy Bourcier, émailleur; Pierre Moreau, en 1749, puis Jean Champesle.
- 1652. L'Ecce Homo, rue Saint-Genest, 20. Nicolas-Estienne-Louis Thonnelier de Mambret, Jean Chevalier, Lestang.
- 1652. L'Autruche, rue Saint-Genest, 11. Pierre Custode, associé à Esme Godin, puis seul; Enfert.
  - 1716. Rue de la Cathédrale, 1. Gounot.
- 1725. Place Mossé. Prysie de Chazelles, de Bonnaire.
- 1749. Rue de la Tartre, 14. Pierre-Charles Boizeau-Deville.
- 175? Le Bout du monde, rue du Croux, 10. Per-rony, Petit Enfert.

1760. Bethléem, rue de la Tartre, 16. Michel Prou, Jolly, Claude Lévesque, Jacques Serizier en 1772.

1760. La Royale, rue du Singe, 13. Gautheron et Mottret.

» ? Rue de la Tartre, 12. Halle.

1761. Rue de la Tartre, 26. Mathurin Ollivier.

Ces dates, tirées du livre de M. du Broc, ne semblent pas toutes exactes; en effet, en 1743, il existait déjà onze fabriques à Nevers, et un arrêt du 29 mai décidait qu'il n'en serait plus créé, la production dépassant les besoins, et le bois augmentant de prix par l'excès de la consommation; cet arrêt fixait même à huit, pour l'avenir, les usines de la province du Nivernais.

Le premier sentiment du curieux, après l'examen de ce tableau, serait de chercher les produits de chaque établissement; cela n'est pas possible. A Nevers, les signatures et les marques sont une exception, et nous allons citer d'abord celles que nous avons recueillies en trop petit nombre. Le plus ancien spécimen connu est une Vierge vue par M. B. Fillon; elle est sortie de l'atelier des Conrade et porte au revers:

J. Boulard a Trever

est la signature Denis Lefebvre, employé par les mêmes fabricants;.

Jacques Bourdu, qui travaillait chez Antoine, a comployé ce monogramme :

HB HB 1689

sont les initiales d'Henri Borne, auquel on doit des statuettes d'assez bon style.

Un Saint Étienne de la même date F. Borne porte la signature d'Étienne Borne : 1689

.F.R. \$734 indique un ouvrage de François Rodrigues.

En 1764, Henri Marais signait en toutes lettres un pot trompeur. Quant au chiffre qu'on voit sur un vase annulaire du musée de Sèvres, et qu'on donne à Jacques Seigne, nous pensons que c'est le possesseur qui l'a fait mettre et qu'il n'indique point l'artiste. Le signe N où l'on a vu l'initiale de Nevers et le nom de Nicolas Viodé, ne nous paraît pas non plus expliqué sans réplique. Un petit plat de forme italienne, à décor sino-français, en bleu chatironné de manganèse, nous a offert les lettres PC. Sur un autre grand plat assez gros-P.C sier, à décor primitif bleu, composé de groupes épars sans aucun lien de style ni d'époques, tels qu'unc femme drapée à l'antique, une paysanne près de son àne, un homme à cheval, figuraient trois molettes. d'éperons. Il en existe deux dans l'écu des Conrade, et l'on peut considérer, dès lors, les trois molettes comme équivalant à une signature. Ensin le nom de Haly se rencontre sur des plats à bouquets chargés d'œufs, d'olives et autres fruits; ce sont probablement les

ouvrages de Philippe Haly, fils du tourneur François.

Au surplus, la part des Conrade est très-difficile à faire aujourd'hui dans l'art nivernais. Il est évident que ces gentilshommes, les uns militaires, les autres pourvus de brevets honorifiques, n'étaient pas les agents directs de la fabrication; ils dirigaient une grande en-



Fig. 20. — Nevers. Décor italo-nivernais, coll. de M. Michel Pascal.

treprise basée sur les secrets conservés dans leur famille; ils se faisaient chefs d'industrie grâce à une protection puissante, et M. du Broc pense que tous les fabricants établis autour d'eux s'étaient formés dans leurs ateliers. Nous ne saurions partager cet avis; une école italienne antérieure aux Conrade a laissé des traces à Nevers, surtout dans le château de Gloriette; les belles pièces de style italien, telles que la vasque du Musée de Cluny, ne peuvent sortir des mains de potiers venus des plus détestables usines de l'Italie dégénérée. Il y a dans ces pièces une largeur de style, une ampleur d'expression qui dénotent des mains françaises; d'ailleurs, les bordures ornementales à fleurs révèlent l'influence de l'émaillerie, et nous voyons en effet cette branche de l'art entrer dans la lice céramique, même au moment de la puissance des Conrade, puisque Barthélemy Bourcier, avant d'ouvrir l'établissement de la rue de la Tartre, émaillait sur métal et portait même le titre d'émailleur de la reine mère. C'est à cette école italo-française qu'il faut attribuer la splendeur des premiers produits nivernais.

Si l'on examine les ouvrages signés par les Conrade, on s'aperçoit bientôt de leur faiblesse et de leur bésitation. Le plat d'Agostino est une imitation de Palissy, ou plutôt une faible réminiscence du genre à reptiles associée aux fonds striés bleus de l'école d'Urbino. Les au-

## tres où le nom de Contade peut être pris pour a neuers

celui de Dominique ou d'Antoine, sont de pâles copies des sujets de la porcelaine chinoise; quant à la pièce de la collection Roux, de Tours, où Jacques, fils de Dominique, avait représenté sous la forme la plus enfantine la corruption des hommes et le déluge, elle suffirait seule à prouver qu'au milieu du dix-septième siècle cette prétendue famille d'initiateurs était au-dessous du niveau d'une production commerciale acceptable.

Cela dit, essayons à notre tour une classification rationnelle et logique des œuvres nivernaises.

Première époque. Style franco-urbinien à sujets mythologiques et ornements inspirés de l'antique et de la Renaissance; influence antérieure aux Conrade.

— Style italo-chinois; vases de forme italienne à sujets chinois ou familiers italiens, ornements orientaux déviés: camaïeu bleu rehaussé de manganèse, aspect rappelant les majoliques de Savone. Influence directe des Conrade.

Deuxième époque. Style italo-nivernais; sujets mythologiques et familiers associés ou séparés; ornements italiens et orientaux mèlés; guirlandes de fleurs du genre de l'émaillerie. Influence de cet art et de celui des étoffes.

— Faïences à fonds colorés et surtout bleus; dessins en blanc, jaune pâle et jaune foncé, style des étoffes perses et de l'émaillerie.

Troisième époque. Style franco-nivernais. Imitation de la décoration rouennaise. Dégénérescence du genre italien et du décor à fleurs perses sur fonds bleus. La fabrication devient commerciale et cesse d'être intéressante au point de vue de l'art.

La Charité. Cette fabrique, qui devait-travailler dans le genre de Nevers, est mentionnée par Gournay en 1788.

LA Nocle. En 1741, Savary des Brulons dit, dans son Dictionnaire universel de commerce: « La meilleure (argile) se trouve dans les terres du marquisat de la Nocle, appartenant au duc de Villars. On y a établi

depuis peu une excellente fayancerie, où l'on fabrique des ouvrages de toutes espèces, de meilleure qualité que celles de Nevers, et aussi belles que celles de Rouen, qui ont passé jusqu'ici pour les plus parfaites. »

Bois-Le-Comte. Un document des archives de Sèvres constate qu'il existait à Bois-le-Comte, en 1768, une manufacture de faïence.

SAINT-VERAIN. Edme Brion y possédait, en 1642, une fabrique de grès.

VARZY. C'est dans ce lieu que Rollin transféra, en 1793, l'usine primitivement établie à Auxerre.

Est-ce à l'une de ces fabriques qu'il faut attribuer un petit plat de forme italienne, à décor bleu, genre de Nevers, et signé en dessous : Jean Gony? Ce nom ne figure pas dans les chronologies de M. du Broc, et sa forme paraît être savoyarde.

#### BOURBONNAIS

Moulins (Allier). Les faïences de cette fabrique ont une telle ressemblance avec celles de Rouen, qu'il est fort difficile de les en distinguer. Une assiette du musée de Sèvres, qui porte en dessous, à Moulins, ne laisse aucun doute sur la provenance; le décor, genre à la corne, brille des émaux les plus vifs.

Toutefois, Moulins ne s'est pas livré à ce seul genre de fabrication; il existe au musée de la ville une statue de saint Roch, rappelant le style des œuvres nivernaises. Derrière est écrit en caractères moyens :

et au-dessous, en plus gros:

## estienne mogdin

Sur le socle, on retrouve la date et les initiales du 1741 E M même artiste. M. Queyfoy, conservateur du musée, pense que Mogain est le peintre et Chollet le modeleur de la statuette.

#### AUVERGNE

CLERMONT (Puy-de-Dôme). Alex. Brongniart attribue à cette ville d'anciennes terres vernissées, à réseaux, dans le genre d'Avignon, et recouvertes d'un vernis brun nuancé comme l'écaille. Mais au commencement du dix-huitième siècle, l'Auvergne sortit de ces fabrications communes pour créer des terres émaillées dignes, par leur beauté, de rivaliser avec les faïences de Moustiers, qu'elles imitèrent d'abord. La première pièce qui se soit révélée aux amateurs est une buire en casque de la collection Ed. Pascal; décorée d'arabesques élégantes entourant la figure du Temps, on remarque à

peine entre les ornements et ceux exécutés en Provence quelques différences de pinceau; les rinceaux se terminent par de gros points, les fonds partiels sont striés, certains motifs et des faux godrons s'ombrent en teintes fondues. Sous le pied était écrit : Clermont-Ferrand, 1734. Un pot à eau, appartenant à M. le marquis de Pontécoulant, offre la même ornementation; sur la face est une armoirie au timbre de marquis, sous laquelle on lit: Convalescence de M. Rossignol, intendant d'Auvergne. M. Peyrol, trésorier de l'ordre, 1738. Une troisième pièce a fourni une date intermédiaire; c'est encore une buire en casque, mais cette fois à guirlandes, rinceaux, coquilles d'un style participant de Rouen et de Moustiers. Sous le pied est la légende : M. Clermont-Ferrand d'Auvergne, 21 janvier 1736. Envoyé par M. Grange, de Clermont, à l'Exposition universelle, ce casque a prouvé toute la souplesse du talent des artistes auvergnats; ceci n'était point une copie servile, mais une fantaisie largement conçue et non moins satisfaisante que le type. Ces diverses pièces ont permis de restituer à leur véritable source une foule de produits confondus parmi ceux de la Provence.

Clermont n'a pas eu, toutefois, que cette fabrication de luxe; on trouve en faïence commune des assiettes patronales portant le nom des possesseurs. M. Romeuf conserve un saladier dont l'intérieur représente un tourneur dans son atelier où est écrit : Perrier Lauche; à l'extérieur circule une guirlande de vigne chargée de raisins. La terre de cette pièce est rouge, dense et serrée; les émaux sont peu brillants.

Andes ou Hardes. Cette seconde fabrique du Puyde-Dôme ne nous est connue que par la mention qui en est faite dans la liste de Glot.

#### LIMOUSIN

Limoges (Haute-Vienne). Par un arrêt du 8 octobre 1757, le sieur Massié avait été autorisé à fonder à Limoges une fabrique de faïence. Lorsque la découverte du kaolin à Saint-Yrieix permit de faire en France de la porcelaine réelle, Massié, associé à un sieur Fourneira et aux frères Grellet, obtint, par un nouvel arrêt du 30 décembre 1773, de joindre la production de la poterie translucide à celle de la terre émaillée. Il y a eu, dès lors, au moins pendant trente-six ans, une faïence spéciale au Limousin, qui a fourni à la consommation de cette province et des provinces voisines; le difficile est d'en connaître les caractères et de la retrouver parmi les ouvrages non classés. M. Riocreux possède la photographie d'un beau plat signé, qui a été brisé depuis sa reproduction; la bordure était de pur style rouennais, et au centre existait un sujet à figures assez remarquable.

#### TOURAINE

C'est à Annoise (Indre-et-Loire), que Jérôme Solobrin établit, de 1494 à 1502, le premier centre céramique de la Touraine. Tours. En août 1770, un habitant de cette ville, Thomas Sailly, sollicitait, sous les auspices de l'archevêque, l'autorisation d'élever une faïencerie; nous devons croire que la demande fut accueillie, puisqu'en 1788 Gournay mentionne la fabrique de Tours. Noël Sailly, successeur de Thomas, avait, dès 1782, réclamé les secours nécessaires pour ajouter la porcelaine à ses produits; il succomba bientôt à la peine et fut remplacé par son jeune frère.

Il existe au musée de Sèvres une gourde grossière décorée en couleurs polychromes d'un saint Louis entouré de fleurs de lis; sous la pièce on lit: Fait à Tours, le 21 mars 1782. Louis Liaute. Ce nom nous paraît être celui d'un destinataire ou tout au plus d'un peintre; mais si c'est là ce qu'on faisait au faubourg de Saint-Pierre-des-Corps, chez Noël Sailly, c'était une fabrication bien peu distinguée.

#### COMTAT D'AVIGNON

Avignon (Vaucluse). Centre intellectuel important, cet ancien refuge de la papauté n'avait pas perdu le goût des élégances de la vie; aussi ses potiers avaient trouvé moyen de créer, avec une terre rougeâtre simplement vernissée en brun, des vases de forme délicate enrichis de moulures savantes et rehaussés souvent d'ornements engobés d'un ton d'or patiné. Ces vases, chacun les a vus à Sèvres, au Louvre, à Cluny, et ce

qui prouve leur mérite, c'est qu'on hésite parfois à distinguer ceux d'Avignon de leurs congénères italiens.

Ce que nous nous demandons aujourd'hui, c'est si les potiers avignonais sont restés étrangers au mouvement général et n'ont point cherché, eux aussi, à recouvrir la terre d'émail blanc. Nous avions douté déjà en présence d'un plateau à galerie ajourée sorti du même moule que ceux en terre brune et décoré en bleu; un second exemplaire, exposé à Cluny, nous fait presque



Fig. 21. — Écuelle à bouillon d'Apt, coll. de M. Édouard Pascal.

résoudre la question par l'affirmative. L'émail de ce spécimen est bien celui du Midi; le décor en bleu inspiré de Rouen a des libertés étrangères aux fabriques du Nord; le bleu a coulé dans une couverte trop fluide; enfin, dans un coin et avec un cobalt plus doux, rappelant les habitudes de Moustiers, figure l'armoirie d'un archevêque de la famille de Bouillon.

Nous appelons sur ce curieux problème l'attention des amateurs du Midi.

Arr. Ici, nous le savons, on n'a jamais fait de faïence; mais les poteries à vernis jaune, produites d'abord au Castellet, dans le Luberon, puis à Apt, sont tellement fines de relief et d'un goût si recherché, que nous devions les mentionner. M. Moulin fut l'initiateur de ce genre, perfectionné par un abbé Moulin, son frère ou son neveu. Une seconde fabrique s'éleva vers 1785 ou 1788, par les soins de M. Bonnet, aïeul de celui qui dirige aujourd'hui l'importante production d'Apt.

Goult. M. de Doni, seigneur de Goult, canton de Gordes, arrondissement d'Apt, fut le fondateur, vers 1740, d'une manufacture établie dans son château même; passionné pour l'art céramique, il appelait immédiatement les ouvriers qui se faisaient remarquer dans les ateliers du Midi, et c'est ainsi qu'il parvint à perfectionner ses ouvrages. En 1788, l'usine avait acquis tous ses développements; elle exerça jusqu'en 1805.

Le genre du décor, déterminé par les premiers peintres venus de Moustiers, est purement méridional; M. Demarre, possesseur du château, et qui y a trouvé quelques faïences anciennes, assure qu'il n'y a pas eu de marque courante à Goult; les Provençaux mettaient parfois une croix sur leurs ouvrages, par suite d'un usage local, mais beaucoup de pièces sont privées de signes particuliers; un monogramme, composé d'un Il et d'un C, existe sur quelques spécimens blancs d'émail, et qui portent en outre des numéros d'ordre.

LA TOUR D'AIGUES. C'est aussi dans le château, et par les soins du baron de la Tour d'Aigues, M. de

Bruni, que cette usine fut créée. A quelle date? Nous l'ignorons; mais c'est antérieurement à 1773, puisqu'à cette époque on réclamait l'autorisation de joindre la fabrication de la porcelaine à celle de la faïence. La pièce la plus curieuse sortie de ce centre appartient à M. Péchin; on y voit des personnages et un paysage exécutés en camaïeu vert et parfaitement dessinés; en dessous on lit: Fait à la Tour d'Aigues. M. Ed. Pascal

possède un charmant porte-huilier, un peu bis d'émail, mais élégamment relevé d'arabesques dans le genre de Moustiers; au fond est cette marque, que nous retrouvons sur un grand plat à fleurs et bouquets en camaïeu violet, et sur une autre pièce plus intéressante encore, appartenant à M. Jules Canonge, de Nîmes. C'est un plat oblong, à pourtour découpé et à [reliefs imitant des eaux bouillonnantes; au centre, une couronne de roseaux verts délimite une cavité où vient s'insérer une pièce en forme de canard. La tour est dans le milieu du plat. L'oiseau porte à l'intérieur de ses deux pièces (coupe et couvercle) la date de 1770. M. Bonnet, d'Apt, possède un autre spécimen, donné par M. le marquis Sagui de Tourrès, allié à la famille de Bruni, et provenant directement de la Tour d'Aigues. De forme cylindrique, à deux anses composées de branches de vignes, ce pot à fleurs est décoré de bouquets de jonquilles, pensées et œillets très-finement peints. Nous ne savons si la fabrique a duré autant que le château, ruiné en 1793.

#### APPENDICE

Quelque soin que nous ayons pris pour mentionner dans cette rapide revue toutes les fabriques françaises, beaucoup nous ont sans doute échappé; d'autres n'ont pas été classées, parce que leur existence nous a paru douteuse; ainsi Villeroy, dont le nom est cependant écrit sur un pot à eau décoré en bleu chatironné, de style rouennais, avec armoiries en bleu pâle; sous celles-ci les mots: Pinte de Ville-Roy, 1735, semblaient un premier indice. Une assiette également peinte en bleu, classée dans la collection Ed. Pascal, offrait encore les arabesques et le cul-de-lampe rouennais avec une signature DV. Est-ce une raison suffisante pour classer Mennecy-Villeroy parmi les fabriques de faïence?

Nous possédons une jolie coupe couverte, oblongue, sur son plateau, décorée en émaux vifs et purs de bouquets de fleurs très-étudiés; nous avons offert la pareille au musée de Sèvres; sous chaque pièce on lit: Fulvy. Or, Fulvy est le nom d'un.village du département de l'Yonne, où l'on n'a peut-être jamais fait de faïence, mais c'est aussi celui du premier protecteur de l'établissement de Vincennes. Nos pièces étaient-elles un hommage destiné à ce Mécène? Le nom qu'elles portent est-il simplement celui d'un peintre ou d'un établissement oubliés?

L'histoire est pleine de ces doutes et de ces obscurités qu'un avenir prochain fera disparaître, grâce aux recherches de tout le monde. On saura alors dans lequel des vingt villages du nom de Courcelles travaillait, en 1789, Forterie père, ancien chirurgien, qui signait un pot à surprise, en terre vernissée maculée de vert; on saura également ce que signifie le mot Yesien, inscrit sous un modèle de soulier de paysan émaillé blanc fauve avec macules de manganèse.

Nous avions dit, p. 40, que les ouvrages de Bailleul étaient à chercher; en vérifiant, au Musée de Cluny, les inscriptions d'une soupière donnée, dans un prétendu Guide, comme provenant de Beilen, en Hollande, nous nous sommes apcrçu qu'une faute d'impression du catalogue servait de base unique à cette attribution; faite en 1717 par Jacobus Hennekens, la pièce porte en flamand, Ghemaeckte tot Belle: fait à Bailleul.

Le couvercle, seule partie où l'on puisse trouver des ornements peints, semble bien plutôt inspiré de la décoration nurembergeoise que de celle de Delft. Le reste est empreint des plus vives passions politiques. Franciscus Wynneel et Mary-Johanna Noël, dont les armoiries accompagnées d'aigles allemandes saillissent en relief sur le corps du vase, se déclarent véhémentement contre Louis XIV, et dans des inscriptions moitié mystiques, ils adressent des louanges à Charles (VI) leur véritable empereur et à leur général invincible François-Eugène de Savoie. — Villars n'était pas encore venu!

Voici maintenant les signes indéterminés que nous avons rencontrés sur des faïences de style français :



Plat genre Marseille.

ALEX. 1724. Fontaine de table genre Rouen.

Falliot Fontaine décorée d'arabesques en bleu foncé. Poitou.

Plateau bord à jour, bouquet genre Strasbourg.

Coupe couverte avec son plateau; une branche feuillée sert de bouton; décor Pompadour, en manganèse pâle.

Plat à bouquets de fleurs polychromes, style P franco-hollandais.

Corbeilles décorées de pensées et fleurettes dans les tons du Midi; armoiries royales au centre.

Bénitier à colonnes torses, avec trois CABRO fleurs de lis jaunes au sommet; panneau à jour et vasque décorée en émaux poly-1762 chromes.

CB Brûle-parfums à bouquets en reliefs coloriés.

Faïences dont les appendices sont des branches feuillées. Décors de fleurs en émaux vifs, un peu durs et brunâtres.

Assiette lourde et épaisse, à décor polychrome chinois.

Plat à guirlandes et grotesques rouille, genre Moustiers.

Jésus à la colonne, dessin grossier

F.C- 1661 en bleu sur émail blanc; l'extérieur non couvert.

Fre is Assiettes décorées en violet foncé, de grotesques et de fleurs.

FE. de fleurs. L'F en creux dans la pâte.

Écuelle à deux anses, à décor rocaille avec cette légende :
Moustiers?

M

Jeanne

André

1750

Plats à sujets mythologiques, genre Mous-

Fait par GDE, Ano 1761. Plaque portclumière, genre Delft.

Plat à barbe, bordure rocaille, où domi-1780 nent le violet de manganèse et un jaune pale. Au centre, un sujet d'intérieur. Rennes?

Jamast Bas-relief de la mort du Christ; 1696 émail fin, encadrements de filets et arabesques bleues.

Jean-gony Plat à décor bleu, genre de

Pot à crème fond jaune, à médaillon décoré en bleu.

Grand vase en terre de pipe rehaussée de H bleu; le couvercle surmonté d'un ananas, avec quatre feuilles retombantes.

H G Style méridional. Service à marques

Faïence à fond jaune, médaillons à fleurs poly-H chromes.

Saucière à fleurs polychromes.

Buire de forme italienne, anse formée de serpents; décor bleu sino-nivernais.

Plat à bouquets, genre Strasbourg.

Assiettes en pâte rouge et lourde; décor de fleurs dans le style de Rennes, mais avec du rouge de fer vif.

Tonneau sur son chantier; un Bacchus est à cheval dessus; décor bleu chatironné de noir; les cercles sont alternativement bleus et jaunes.

A.R. S Grand plat, genre marseillais.

R Pot en faïence orné d'oiseaux et de fleurs, de genre rouennais.

Assiette émail très-blanc à fleurs peintes, de style marseillais.

# NICoLas H.V

Bannette genre Rouen, à sujets de personnages chinois, émaux très-vifs.

OIP/ OP Pièces en belle faïence à reliefs rocaille; peinture fine de paysage et bouquets de fleurs. Les tons roses rappellent, par leur fraîcheur, les décors de Niederviller.

Soupière genre Marseille, décor de bouquets en émaux peu brillants.

Plat genre italien, dé-I+R+PAIVACEAV+ coré d'arabésques et du Massacre des Innocents, d'après Marc Antoine. Vase en faïence fine, de forme compliquée, avec guirlandes de fleurs, mascarons, etc., en relief.

Pots à crème décorés de bouquets en tons vifs et ornés, sur l'anse et le bec, d'ornements roses rappelant la porcelaine tendre.

Pot à crème décor analogue.

Petite soupière godronnée, surmontée d'une pomme munie de ses feuilles; décor de fleurs rappelant Strasbourg et Marseille.

6P Grande fontaine à guirlandes, fleurettes et bouquets polychromes, attribuée à Perrier-Lauche, de Clermont-Ferrand.

Faïence épaisse et lourde décorée, tantôt en bleu, tantôt en couleurs pâles et parfondues, de fleurs et bouquets; on y remarque une rose bleue et une tulipe variée de rouge sur jaune citrin.

Plats en belle faïence, décorés d'arabesques

PO fleuries et d'arbres portant des oiseaux; les tons
dominants sont le bleu, un jaune pâle et du violet.

PR. Faïence à grotesques imités de Moustiers.

Jardinières à bouquets peints en violet pâle, un peu bouillonné; des papillons accompagnent les fleurs.

Compotier à quatre lobes, décor bleu, la bordure de style chinois, au fond un bouquet, genre de Marseille.

R Plats épais, décorés de fleurs et fruits en jaune vif.

Assiette à décor genre Sinceny; émaux très-vifs avec couverte.

R.B. Assiette découpée émail blanc; décor polychrome, genre de Marseille, assez lâché et cru.

RL de la Lorraine.

Cuvette en faïence épaisse, décor polychrome à grotesques, en couleurs pâles, imitation éloignée de Moustiers.

Service en belle faïence méridionale; au centre, des sujets en camaïeu rouille. — Le Départ pour la chasse. — Le Retour. — Don Quichotte. — Josué arrêtant le soleil. — Bordures rocailles en bleu et vert pâle, accompagnés de manganèse.

Plat en terre sigillée; sur le marly des ornements en brun et vert sombre; au centre, une famille à table prononçant le benedicite. 1629.

Magnifiques faïences très-finement peintes de bordures arabesques et bouquets aussi fins que sur la porcelaine.

T.C.E. Pot décoré de personnages de la 1793 un 4 comédie italienne.

Plateau rocaille; guirlandes, arabesques et bouquets sinoïdes en bleu rehaussé.

Soupière surmontée d'une branche avec son fruit et ses feuilles coloriés au naturel; semé de bouquets et petites fleurs, genre Rouen.

Compotiers découpés et goudronnés ; bouquets genre Strasbourg.

Porte-huilier représentant un vaisseau voguant H sur la mer.

Veilleuse à deux anses formées de masques coloriés; à la base une bordure lozangée chinoise en rouge brun; bordure supérieure à fleurs peintes en émaux pâles sur un fond piqueté de rouge d'or; des motifs du même genre ornent le pourtour. (Voy. Marseille.)

• . 

# CHAPITRE II

### ÉTRANGER

## § I". - BELGIQUE

Tout en suivant aussi exactement que possible l'ordre géographique, nous ne pouvons perdre de vue, ni les anciennes divisions des pays dont les produits passent sous nos yeux, ni l'importance relative de certains centrés. Ainsi Anvers, cette ville du luxe et des arts, fut, sans aucun doute, le foyer céramique d'où les majoliques, inaugurées par Guido di Savino, devaient rayonner dans les Flandres. C'est en effet des Pays-Bas espagnols que sont sorties les terres émaillées de forme italienne déviée, qui, décorées en bleu et jaune citron, à peine relevées parfois de quelques rares émaux verts et violets, ont servi de type aux premiers essais de l'ouest de la France et aux matamores de l'Espagne; une étude attentive de certains grands plats en camaïeu

bleu décorés dans le style du dix-septième siècle étendra, nous en sommes sûr, la part d'Anvers et des autres fabriques anciennes des Pays-Bas espagnols.

Tournay. Mais parlons plus spécialement et d'abord d'une ville longtemps française et où la fabrication a été établie par des Français, contrairement à ce que l'on avance habituellement. Louis XIV s'empara de Tournay en 1667 et en resta maître jusqu'en 1709, époque à laquelle le prince Eugène et Marlborough la reprirent et en demeurèrent possesseurs jusqu'en 1745. Or lorsque Fénelon fut chargé de l'éducation du duc de Bourgogne, on réclama des intendants une série de mémoires destinés à faire connaître au prince l'organisation complète du royaume; l'intendant de Hainaut s'exprime ainsi à propos de la céramique : « ...Mais les faïences ne sont pas recherchées quoiqu'elles soient faites de la même terre que celles que font les Hollandais, et que l'on tire du village de Bruyelle à une lieue de Tournay.

« La commodité que les fayanciers de Tournay ont d'avoir cette terre est très-grande et devrait les excîter à perfectionner leurs ouvrages. Cependant les Hollandais viennent chercher cette terre pour en fabriquer leurs fayances qu'ils envoient ensuite vendre dans tous les pays conquis. »

Quel était donc le manufacturier qui motivait ces reproches? M. Lejeal nous l'apprend; c'était Pierre-Joseph Fauquez, déjà établi à Saint-Amand et qui, après sa mort en 1741, fut enterré dans l'église Notre-Dame de Tournay, sa ville natale, où il avait eu aussi une

manufacture dont hérita son fils Pierre-François-Joseph. Au moment de la conclusion de la paix à Aix-la-Chapelle, Fauquez fils vint se fixer à Saint-Amand et céda l'usine tournaisienne à Peterynck, de Lille, qui l'éleva au premier rang des établissements céramiques.

Malheureusement on manque de documents touchant les signes appliqués à la faïence faite à Tournay par les Fauquez et Peterynck, et il est très-difficile de la distinguer des fabrications françaises ou hollandaises.

BRUXELLES. On devait s'attendre à voir cette ville occuper un rang distingué dans la céramique des Pays-Bas, voici ce que dit le Journal de Commerce du mois de mars 1761: « Philippe Mombaers, manufacturier de fayance de S. A. Royale, fabrique à Bruxelles toutes sortes de fayances consistant en plats d'épargne, terrines ovales et rondes, terrines en forme de choux, melons, artichots, asperges, pigeons, dindons, coqs, poules, anguilles, pots à beurre, saucières, cafetières, fontaines bassins, moutardiers, poivriers, saladiers petits et grands, saliers, pots à fleurs, plats ovales et ronds, assiettes, paniers à fruits ovales et ronds, de toutes sortes de couleurs, service de table tout complet grand et petit, lustres à huit et six bras, etc. Le tout à l'épreuve du feu.

« Cette manufacture est préférable à celles de Delft et de Rouen, n'est point chère et est parfaitement bien assortie. »

Voilà certes des affirmations contemporaines bien audacieuses, et des définitions assez nettes pour prouver qu'on a donné à Delft la plupart des vases figuratifs de Bruxelles, et entre autres ceux du château de la Favorite.

Indépendamment de Philippe Mombaers, il y avait à Bruxelles une veuve Mombaers et une veuve d'Artoisonnez. Le musée de Sèvres possède un charmant surtout, genre Rouen, fabriqué chez d'Artoisonnez.

TERVUEREN, près de Bruxelles. Il y aurait eu là, dit-on, un établissement élevé par le gouverneur des Pays-Bas,

Charles IV de Lorraine; on cite même une pièce existant au musée de la porte de Hall, qui porterait cette singulière marque. Nous ne l'avons pas vue et nous la

mentionnons sous toutes réserves.

Malines. Une burette en faïence bien travaillée, un peu bise d'émail, et décorée en bleu de deux tons, de baldaquins et rinceaux sino-français, nous a été montrée

IM comme provenant de Malines; nous ne l'affirmons pas. La marque est figurée ci-contre.

LIEGE. Gournay mentionne, en 1788, les produits de cette ville, et dit : « Le vernis de cette faïence est beau, blanc, et peu sujet à s'écailler. Entrepreneur, M. Bousmar. » Voilà encore des pièces à chercher.

BRUGES. Le Journal de Commerce s'exprime ainsi : « Il y a une manufacture de fayance à Tournay et une à Bruges, qui égalent au moins en beauté et en assortiment les manufactures de ce genre les plus renommées. Le sieur Peterynck à qui appartient celle de Tournay, et le sieur Pulincx qui a celle de Bruges, ont porté ces manufactures au plus haut point de perfection. »

Cette marque nous a été montrée sur une pièce de Bruges recueillie dans la ville.

Nous avons rencontré des pièces de style flamand dont l'origine nous est inconnue et dont nous reproduisons ici les marques sous toutes réserves.

Carpe en belle faïence coloriée au naturel, formant une pièce de service.

Pigeons parfaitement modelés et peints en couleurs vives et fraîches; probablement de Bruxelles?

Surtouts en belle faïence décorés dans le style de Rouen; l'un porte des salières au pourtour. Bruxelles?

Théière élégante posée sur un support à consoles; décor bleu à lambrequins de style rouennais enrichi de rinceaux, mascarons et autres ornements anciens.

Grand plat en belle faïence décoré en camaïeu bleu vif d'une bordure à lambrequins et d'un sujet milieu à figures et ornements de stylc flamand. Tournay?

Porte-huilier en faïence à mascarons; décor fin de style rouennais à bordure lozangée verte et paysages chinois en couleurs vives. Tournay, Peterynck?

Compotiers de même décor et de même provenance, la marque mieux déterminée.

Grand plat décoré en bleu, dans le genre rouennais, de lambrequins et dentelles d'un beau style. Le dessous,

comme dans les autres plats d'origine flamande, est garni d'un double cercle en relief.

#### LUXEMBOURG

Cette province possède depuis longtemps une fabrique importante dont nous parlerons avec un intérêt particulier; elle doit sa fondation et ses développements aux frères Boch, simples ouvriers mouleurs de fonte de fer, qui établirent d'abord à Audun-le-Tiche, en France, une manufacture de poterie commune, en 1730; ils s'étaient fait aider dans leur entreprise par des ouvriers sortis de la faïencerie de la Grange, près Thionville. En 1767, après quelques contestations avec le seigneur d'Audun, ils quittèrent la France pour les Pays-Bas, où, encouragés par le gouvernement, ils érigèrent l'usine immense qui fonctionne encore aujourd'hui. Les produits étaient une faïence fine de très-belle qualité, souvent décorée en bleu, et qu'il est facile, au premier coup d'œil, de prendre pour de la porcelaine commune.

L'établissement, situé à Septfontaines, prospéra jusqu'aux guerres de la Révolution où il fut presque détruit par les Français. Relevé immédiatement, il prit des développements plus grands encore.

Avant la Révolution, la marque en bleu consistait dans le chiffre LB; il faut se garder de confondre cette marque avec celle de BrancasLauraguais. Depuis on a imprimé les mêmes lettres B L en creux dans la pâte. Aujourd'hui la famille Boch possède, outre l'usine de Luxembourg, l'ancienne faïencerie de Tournay et plusieurs autres établissements en Allemagne.

#### § 2. — HOLLANDE

L'histoire céramique de cette contrée est encore à faire; les exagérations qu'on a publiées sur ses fabri-



Fig. 22. — Traineau porte-pipes, de Delft, coll. de M. le docteur Mandl.

cations anciennes compliquent même singulièrement la tâche des écrivains sérieux. On a été jusqu'à prendre pour la date de 1480, des chiffres de série inscrits sur de médiocres faïences de la fin du dix-huitième siècle.

Certes les Pays-Bas hollandais, comme ceux de la maison d'Autriche, ont dû avoir une poterie émaillée remontant peut-être aux dernières années du seizième siècle; mais ce sont les pièces sans caractère spécial qui se confondent avec les produits de la Flandre française et d'une foule d'autres centres inconnus. La vraie faïence hollandaise, cette vaisselle sans rivale inspirée par la vue des vases de l'extrême Orient, c'est ce que les fabricants eux-mêmes qualifiaient de porcelaine.

La première autorisation dont on trouve la trace est celle accordée le 4 avril 1614, par les États-Généraux de Hollande, à Claes Janssen Wytmans, qui avait inventé « toutes sortes de porcelaines décorées et non décorées à peu près conformes aux porcelaines qui viennent des lointains pays. » Le privilégié était d'ailleurs tenu de fabriquer dans l'année un échantillon de son invention, qui devait avoir la finesse de la porcelaine orientale.

Or, pour qu'il soit bien établi qu'il s'agissait ici de faïence, et non d'une poterie translucide, examinons des documents postérieurs. Dans les archives de Delft, lade A, n° 14, nous trouvons à la date de 1680: marques inscrites sur les services à thé des fabricants de porcelaine. En 1764 l'expression subsistait encore, car les magistrats de la ville de Delft l'emploient ainsi: « Ayant eu connaissance que certains maîtres fabricants et marchands de poterie de cette ville, renonçant à la marque ordinaire de leur fabrique, se sont permis de



Fig. 25. — Buire en casque, Delst doré, coll. de M. Paul Gasnault.

. 

mettre ou de faire mettre sur leurs porcelaines des noms et marques d'autres maîtres potiers, etc. » Il n'y a donc pas d'équivoque, ce qu'on appelait en Hollande porcelaine c'était la terre émaillée fine, les petites pièces à thé rouges, c'est-à-dire décorées dans le style japonais avec cet inimitable rouge de fer si vif, si abondant, qu'il domine les autres couleurs et même l'or. Les usines d'où sortaient ces produits prenaient le titre de Porseleyn bakkery; les autres s'appelaient Plateelbakkery.

Écartons ici une autre cause d'erreur; on a prétendu que les faïences de Delft ne pouvaient se confondre avec d'autres, à raison de la beauté de leur pâte et de leur émail. Nous avons dit page 168 d'où provenait l'argile employée à Delft: c'est de Bruyelle, où s'apprivisionnaient Bruxelles, Tournay, Lille et les autres fabriques françaises du Nord. Quant à l'émail, sa beauté dépend de la qualité de l'étain qu'on y fait entrer, et ce minéral était tiré de l'Angleterre par les Hollandais comme par les Français.

Maintenant pour élaguer tout ce qui n'est pas sérieux, nous allons d'abord réunir ici les fabriques dont les archives conservent la mention et les marques, en leur appliquant l'ordre chronologique.

LAHAYE, 1614. Claes-Janssen Wytmans, produits inconnus.

**DELFT**, 1639. Fabrique à l'enseigne du Pot métallique (de metaale Pot). Cette enseigne porte la date ci-contre; en 1678, la gazette de Harlem annonçait que Lambertus Cleffius, propriétaire de l'usine, avait trouvé le

secret de l'imitation des porcelaines indiennes. Le 2 avril 1691, la fabrique était vendue par suite de la mort de Cleffius. En 1764, le Pot métallique était devenu la propriété de Pieter Parce qui marquait du chiffre ci-contre:

qui marquait du chiffre ci-contre:

1651. Au Paon (de Paauw). La marque primitive a
été, très-certainement l'enseigne ou sa contraction; nous trouvons celle-ci sur de magnifiques porcelaines rouges à compartiments où des iris se mêlent aux décors chinois. Plus
tard nous lisons le nom entier sous une
jacium pièce couverte très-fine, à bouquets, où
domine le manganèse; avec ce nom figure
la hache, contrefaçon de la fabrique de Porcelein byl.
Jacobus de Milde, propriétaire de l'usine en 1764, faisait marquer I D M.

1675. Martinus Gouda, propriétaire d'une faïencerie, annonce que, continuant de fabriquer de la vaisselle à thé rouge, et désireux de se soumettre à l'ordonnance des bourgmestres de Delft qui exige que les potiers déposent la marque de leurs produits(1680), il s'empresse de présenter la sienne pour qu'elle soit enregistrée. La voici :

# 1680. Q. Kleynoven, marque

1680. Cornelis Keyser, Jacobus Pynaker et Adrian Pynaker, déposent cette marque compliquée que nous n'avons jamais rencontrée; mais le docteur Mandl, amateur distingué des produits hol-

landais, fait observer que, très-probablement, pour rendre le monogramme plus pratique on l'aura modifié

ainsi : et qu'il faut reconnaître des ouvrages de Keyser et des Pynaker dans les belles faïences indéterminées qui brillent de l'éclat du bleu, du rouge et de l'or, à l'égal des porcelaines orien-

tales. Nous donnons une buire en casque de ce décor.

1680. Jan-Jans z Kuylick (Jan fils de Jan), marque

1680. Johannes Mesch met sur ses services à thé le chiffre

1691. Enseigne: à la Fortune (T'Fortuyn). Peinte sur carreaux de faïence, l'enseigne de cette fabrique donne la date d'établissement et de curieux détails; en haut, sous une couronne est le chiffre du propriétaire entre les armes des Provinces-Unies et celles de la ville; des vases divers sont mêlés à la guirlande de rinceaux et de fleurs qui environne la capricieuse déesse; un tourneur et un peintre en travail complètent le tableau. Nous avons lieu de croire que les anciens possesseurs

mettaient le nom de leur enseigne; était écrit sous un plat en camaïeu bleu d'un émail rival de la porce-

laine. Pierre Vander Briel dirigeait l'usine vers la moitié du dix-huitième siècle; en 1764, il n'était plus, et sa veuve, Élisabeth Elling, déclarait vouloir signer ses poteries WVDB, weduwe Vander Briel.

Ignorant la date de fondation des autres usines, nous allons les prendre dans l'ordre du registre de déclaration de leur marque.

1764. A l'Étoile blanche (de witte Ster). A Kiell, sa marque devait être A : K avec l'étoile en dessous. L'étoile blanche est l'un des signes que l'on a le plus imités; des potiches assez communes à

\* sujets chinois nous l'ont montrée avec les IB lettres IB, une assiette de mariage entourée d'arabesques, portait le chiffre DB, d'autres pièces grossières n'avaient que l'étoile : cellect

d'autres pièces grossières n'avaient que l'étoile; celle-ci avec un numéro \*130, marquait un porte-huilier magnifique en camaïeu bleu; nous retrouvions la même délicatesse de pâte et de décor dans diverses faïences-

porcelaines inscrites du chiffre, qui, bien que privé de l'étoile, nous semble pouvoir être attribué à Kiell. Ce même chiffre existait sous une fontaine de table imitant le décor rouennais.

1764. Au Bateau doré (in de vergulde Boot), Johannes Den Appel, sa signature est IDA.

1764. A la Rose (de Roos), Dirk Vander Does; marques déposées DVDD Cette fabrique paraît assez ancienne et nous ne savons si elle a eu plusieurs propriétaires; un beau pot à eau décoré en bleu et rouge pâle, portait Roos, il semblait contemporain des pièces à l'APK. Des assiettes lourdes, à émail bleuâtre mais à sujets hol-

landais avec rehauts d'or, nous ont offert la signature ci-contre. Les faïences Roos se rencontrent assez souvent; nous n'avons jamais vu le monogramme DVDD.

1764. A la Griffe (de Klaauw), Lambertus Sanderus, la marque déposée est une griffe; nous avons vu de jolies pièces signées de l'enseigne et du monogramme de Sander. La griffe a été imitée.

1764. Aux Trois-Cloches (de drie Klokken), W. Vander Does; marque déposée: WD. Nous ne l'avons jamais rencontrée; mais nous avons trouvé les trois cloches sous une garniture commune, à reliefs, peinte en couleurs crues. Mal figurées les cloches ont été décrites comme marque inconnue.

1764. A l'A grec (de Griekse A), J.-T. Dextra (Dikstraat), marque déposée : ITD surmontés de l'alpha. Un beau coq vivement coloré nous a montré les lettres sans l'A grec (coll. Mandl.). 12 Le mot Dex est inscrit sous un magnifique plateau imitation parfaite de la porcelaine DEX chinoise; enfin, nous l'avons trouvé sous un plat à égoutter, aussi de date ancienne; et sous une pièce de la coll. Mandl, qui peut rivaliser avec les porcelaines de Saxe, pour finesse du décor. Il est donc probable que l'A grec est resté dans une même famille, et que J.-T. Dextra est le dernier du nom. En effet, le 5 mars 1765, l'usine passait dans les mains de Jacobus Halder Adriaens z (Jacques Halder fils

d'Adrien), qui marquait IH. A celui-ci succéda, en avril 1767, Cornelis Van Os, ainsi que le constate une annonce du *Journal de Harlem* du 24 février de la même année.

1764. Aux Trois-Barils de porcelaine (de drie porseleyne Astonnen), Hendrik Van Hoorn. L'enseigne servait de marque.

1764. Au Romain (de Romeyn), Petrus Van Marum, marque déposée: PM réunis Le 16 juillet 1764, l'établissement passait aux mains de Jan Vander Kloot Jans z, qui signait:

1764. A la jeune Tête de Maure (Tjongue Moriaans hofft). La veuve Jan Vander Hagen; marque déposée: G:B:S.

1764. A la vieille Tête de Maure (in Toude Moriaans hofft), Geertruy Verstelle: G.V.S. Deux remarquables pièces, à sujets de style Watteau entoucés d'arabesques rocaille, nous ont of-GVS

fert la signature de Geertruy Verstelle.

Justus Brouwer. La hache est une des marques les plus répandues; on la trouve sur d'admirables pièces bleues copiées de la porcelaine au point de faire illusion, et sur des faïences lourdes destinées aux consommateurs vulgaires. Ces signes:

in des prédécesseurs de Justus Brouwer.

1764. Aux Trois Bouteilles de porcelaine (de drie porceleyne Fleschjes), Hugo Brouwer.

1764. Au Cerf (T'hart), Hendrik Van Middeldijk: H.V.M.D. Une pièce en forme d'artichaut, dont le couvercle supportait deux poissons entre-HVMD lacés, était marquée:

Une autre, de la coll. Patrice Salin, ornée de rocailles bleues et couverte d'une THART et Thart sole, porte:

1764. Fabrique ditc des Deux-Nacelles (de twee Scheepjes), Anth. Pennis, marque déposée : AP réunis. On rencontre beaucoup de jolies pièces en bleu signées :

qui sortent de cette fabrique. Nous n'avons pas besoin de signaler l'absurdité qu'il y aurait à attribuer à la même usine des pièces antérieures de cent ans, et marquées:

1764. Au Plat de porcelaine (de porceleyne Schootel), Johannes Van Duyn, marque de son nom:

Dujn pujn vduijn

Nous l'avons rencontré sous ces différentes formes appliqué à des produits généralement recommandables.

1764. Au pot de fleur doré (de vergulde Blompot), P. Verburg. Blompot est la forme ordinaire de la marque de ce fabricant.

1764. A la Bouteille de porcelaine (de porceleyne Fles), Pieter Van Doorne; marque déposée:

1764. Au double Broc (de dubbelde Schenkkan), Tomas Spaandonck, DSK.

1764. Al'Aiguière (de Lampetkan). La veuve Gerardus Brouwer déclare signer de Lampetkan. Nous n'avons jamais rencontré cette inscription; mais, dans une garniture chinoise à godrons, une pièce brisée avait

LP Kan été remplacée en faïence; on y voyait, nous paraissent être la contraction du mot Lampet-

kan; d'autres ouvrages remarquables

voir là une contraction plus grande

encore, et, dans le dernier signe, l'intention d'imiter la griffe. Ces diverses signatures sont d'ailleurs antérieures à la veuve Brouwer.

1764. Aux deux Sauvages (de twe Wildemans), Veuf Willem Van Beek, W: V: B.

Voilà les établisements officiellement connus; est-ce à dire qu'il n'y en ait pas eu d'autres? Évidemment non; d'abord, les archives de Delft ont été détruites par deux incendies et ce qu'on y rencontre de documents n'est probablement qu'une faible part de ce que le temps aurait dû y accumuler; d'un autre côté, la tradition se perd vite, dans les pays de grande production; lorsque nous visitions la Hollande en 1852, nous ne rencontrions nulle collection de faïence, et le nom de Delft prononcé par nous suscitait plus d'étonnement que d'enthousiasme. C'est la curiosité moderne qui a fait remettre en lumière les monuments oubliés et, comme il arrive toujours, les fables ont fait dispa-

raître la vérité sous leurs oripeaux éclatants. Ainsi, dans le musée de la Haye où existe le plus beau tableau sur faïence, nous le trouvions catalogué: une plaque de porcelaine. Aujourd'hui, tout est changé, la moindre barbouillade en bleu sur émail ou en couleurs criardes



Fig. 24. — Burette d'un huilier Delft, coll. de M. le docteur Mandl.

a la prétention de sortir du pinceau de Berghem, de Jean Steen, de Willem Van de Velde, de Van der Meer de Delft, Asselyn ou Wouwermans. Que ces maîtres aient, par exception, jeté quelque composition rapide sur la terre émaillée, nous ne voulons pas le nier; mais nous protestons, au nom du bon sens et du goût,

contre les calomniateurs qui ont osé placer dans une exposition publique des œuvres infimes affublées de leurs noms.

Le véritable peintre céramiste hollandais c'est Terhimpel ou Terhimpelen qui a laissé dans son pays une réputation méritée; et ce qui prouverait d'ailleurs qu'il n'avait pas de concurrents sérieux, c'est qu'il jugeait inutile de signer ses œuvres, faisant fonds suffisant de son talent pour aider à les reconnaître. Quant à la masse des décorateurs secondaires qui ont couvert les potiches, les assiettes ou les plaques, de sujets, de paysages ou de marines, ils sont nombreux et, il faut l'avouer, peu ou point réputés. En 1760 I. Baan signait une pièce de mariage assez remarquable; M. y. Kuik mettait, en 1765, son nom sur une plaque représentant le retour de l'enfant prodigue. A. Zieremans se révèle à la date de 1761 par une assiette armoriée où les tons bruns et violets rehaussent des émaux vifs.

Piet Viseer, qui a peint en 1769 une plaque représentant un coq, est encore un artiste à nommer.

Quant à Samuel Piet Roerder dont on cite des faïences anciennes à fond noir orné de corbeilles et bouquets de fleurs polychromes, nous ne savons si son existence est un rêve; mais ce qu'il y a de certain, c'est que les pièces qu'on lui attribue et sous lesquelles devrait se trouver un chiffre SPR sont simplement signées: R c'est-à-dire: APK.

Suter Vander Even, céramiste distingué du commencement du dix-septième siècle, possédait un émail jouant la translucidité; sur ce merveilleux subjectile, il peignait, en bleu pale rehaussé d'un contour foncé, des sujets et des ornements de style chinois. Nous avons vu de lui une manifique boîte à épices dont le couvercle avait pour poignée des serpents entrelacés et des jardinières 24 50 monumentales à trous, marquées:

Nous ne savons s'il faut lui attribuer également des bouteilles à médaillons ovales en relief dont la signature est modifiée ainsi:

Overtoom. Les artistes que nous venons de nommer sont probablement tous de Delft; pourtant il a dû exister d'autres centres peu ou point connus; ainsi Overtoom, tout près d'Amsterdam, a eu, dit-on, sa fabrique, de 1754 à 1764. Les ouvrages, introuvables et sans marques, auraient été des vases, des flambeaux, des groupes d'oiseaux, etc.

AMSTERDAM. Cette ville importante ne pouvait manquer de faire une sorte de concurrence aux usines de Delft. En 1767, Jean Besoet fabriquait une faïence à feu du même genre que celle des Halder. De 1780 à 1785, llartog Van Laun et Brandeis établirent une autre fabrique au Flacke-Feld, près la porte de Wesp. Des pièces remarquables en sont sorties, notamment une belle fontaine à fleurs, guirlandes et sujets, qui fait aujourd'hui partie de la collection de M. Paul Dalloz; la

Nous donnons maintenant les marques non déterminées relevées sur des poteries de style hollandais.

marque est un coq.

Salières en faïence très-fine, décorée en bleu de bouquets au trait.

A Faïence assez grossière; pièces surmontées de 12 figures de sirènes.

Faïences à figures grossières en relief; autres avec peintures bleues représentant des artisans.

Pièce en forme de caille.

AP fruit à ses lèvres.

AV Belle faïence légère à personnages déli-27 ½ catement peints.

Potiches cotelées d'un émail remarquable; dé cor camaïcu bleu très-vif.

Boîtes à thé en magnifique faïence japonée, B: semblable à celle marquée APK. Dans certaines, le B est remplacé par un R.

Bouquets, feuillages, oiseaux et œils de perdrix.

Plaques à paysages et figures d'après Berghem. Ce décorateur serait-il un Vander Does?

Écuelle couverte, en magnifique faïence de style rouennais; bleu très-vif, rouge de fer et vert de cuivre.

Flambeaux et bol décorés en bleu.

Pièce figurative ayant la forme d'un fruit cucurbitacé avec sa tige chargée de fleurs et feuilles.

Poèle en belle faïence décorée en bleu d'arabesques de style chinois; sur le dessus une marine hollandaise.

F Cage en faïence imitant la forme d'une mai-1.6.8.0 son hollandaise; décor bleu.

Pot pourri carré à moulures, pieds et couvercle bombé terminé par un fleuron. Sur les côtés des médaillons à sujets polychromes.

Belle faïence, décor bleu.

GB Plat à égoutter; décor bleu de style chinois. Belles potiches et bouteilles, décor en camaïeu bleu, avec bouquets, ornements et sujets chinois dix-neuvième siècle.

HDK 3

Belles bouquetières à décor bleu.

Pot à eau décoré en bleu; bordure chinoise, sujet représentant Persée et Andromède d'un dessin faible mais exécuté avec soin.

Assiette faïence japonée semblable à la TXVA. marque APK.

HPI Tirelire à décor bleu riche et sin.

Marque attribuée à un descendant de Jean Brouwer, dont les archives ne font pas mention.

Assiettes en belle faïence du dix-septième JB siècle; au centre une armoirie.

ID W Boule de décoration portant, en bleu, des animaux dans un paysage.

Grande bouteille décorée, en bleu, de bou-26 quets et de petits enfants chinois. Potiches cannelées, magnifique faïence à décor bleu de style persan.

Plats à égoutter, même faïence; bordure et fleurs en beau bleu de style chinois.

Bouteille cotelée, bel émail vitreux; décor

Compotier à paysage chinois; faïence semblable à celle de Révérend.

1 Plaque à décor bleu chinois.

Potiche décor polychrome en émaux trèsvifs.

Jvoh Potiches en bleu et polychromes de la qualité APK.

Corbeilles fond bleu pâle nuageux, semé de papillons polychromes.

Petits traîneaux à sujets de patineurs. (Voir la figure p. 173.)

KF Bouteilles à décor bleu chinois.

Porte-huilier décoré de bouquets de style chinois.

Plat à rocailles polychromes, au centre un paysage en bleu avec fabriques.

MVB Tirelire à sujet du dix-septième siècle; camaïeu bleu.

Casque ou buire en magnifique faïence décorée P. en bleu vif d'un sujet allégorique représentant la Hollande et la Réforme.

Petites pièces décorées en bleu fin, dans le style chinois.

PVB Coffret couvert décoré en bleu pâle et fondu, de sujets et paysages.

Plaque décorée en couleurs vives, de beaux bouquets de fleurs.

PVS Bidon décoré en camaïeu bleu de frises PVS et d'arabesques, et d'un sujet représentant les travaux des tonneliers et des briquetiers.

R Boîtes à thé (voy. B).

Assiettes décorées en bleu; sujets représentant des métiers.

Petites pièces très-fines à dév. 1 80 cor polychrome et or, d'une excessive recherche.

Potiche côtelée à décor polychrome où domine un rouge rouille.

Magnifique faïence, imitation parfaite de la porcelaine chinoise, et théière fond noir semée de fleurs et ornements; médaillons à fins paysages.

Flambeaux décorés en bleu.

Assiettes décorées en bleu rouge et or, genre APK.



Potiches en faïence recouvertes en faux laque chinois.

#### § 3. - SUISSE

Ce pays a eu certainement des faïences très-remarquables et remontant peut-être au seizième siècle: on rencontre dans les collections, et nous avons vu particulièrement chez M. le docteur Guérard, des assiettes dont le centre est occupé par des armoiries compliquées qui semblent peintes par les verriers suisses; c'est la même richesse de composition, la même sûreté de dessin, ajoutons la même netteté, voisine de la sécheresse, dans les détails et l'application des émaux.

On peut même dire, en général, que cette sécheresse, augmentée par la blancheur mate du subjectile, est l'un des caractères de la faïence suisse.

ZURICH. Cette localité, dont la marque est connue par les porcelaines, a produit des œuvres diverses ; une jolie urne couverte (pot pourri) ornée de quelques

B reliefs et décorée de bouquets polychromes en tons pâles, chatironnés avec dureté, nous a offert la marque BZ. Le z barré habituel figurait sous des jardinières également peintes à fleurs, mais d'une touche grasse comme la porcelaine tendre.

Mentionnons ici l'opinion de Teinturier: dans ses remarquables Études, il annonce avoir trouvé le nom du peintre Zeschinger accompagnant la roue de Höchst, et plus souvent cette même roue avec un z; il en conclut que le z est une signature d'artiste et non point une marque de fabrique. Ici, le judicieux écrivain a cédé à l'entraînement de son sujet; le z de Zeschinger n'a rien de commun avec celui de Zurich, et la faïence suisse ne ressemble en rien à celle de Höchst.

STECKBORN. Il existe au château de Sigmaringen un poêle décoré de personnages peints en costumes du dixhuitième siècle et qui est signé Daniel, Hasner, Stekborn.

Schaffhouse. Le musée de Cluny possède un plat curieux qui montre en même temps et la simplicité des mœurs suisses, et la persistance des procédés et des types chez ces populations naïves. C'est un plat en terre grossière destiné à remplacer, dans une église, l'une des stations religieuses que nous exécutons habituellement en sculpture ou en peinture : sur la terre engobée de jaune orange on a sqraffié un sujet à personnages; au-dessous est gravé : die 10 statio Jesus wirt entblost met gull en essig getranckt. Gerrit Evers Schaphüsen 1795. « La dixième station indique Jésus dépouillé de ses vêtements buvant du fiel et du vinaigre.» Le peintre Gerrit Evers ne s'est pas contenté de signer son œuvre, il a mis ses initiales G: E: dans le champ du plat. Autour, une bordure émaillée en blanc, jaune et bleu, est formée de ces singuliers ornements qu'on daterait volontiers du moyen âge.

#### § 4. — ALLEMAGNE

Ce que l'on sait sur les fabrications allemandes est trop peu de chose pour que nous tentions une classification méthodique; nous nous bornerons à donner, dans l'ordre alphabétique, la série des usines dont les œuvres nous paraissent incontestables

Anspach, en Bavière. L'existence de cette faïencerie nous a été révélée par un magnifique surtout de table, à moulures élégantes, décoré en camaïeu bleu de bor-

Rosa

dures et lambrequins dans le style de Maffhias Rouen. En dessous, entre les baguettes de renfort appliquées pour souim. Anspath tenir la tablette, est l'inscription, qui ne laisse aucun doute, ni sur la pro-

venance, ni sur le nom de l'auteur.

Beaucoup de pièces d'Anspach sont certainement classées comme rouennaises dans les collections.

BADE. En 1799, Charles-Stanislas Hannong y fonda une manufacture de faïence et terre de pipe.

BAIREUTH, en Bavière. Les poteries en sont minces, sonores, bien travaillées et couvertes d'un émail bleuté relevé de dessins délicats en bleu gris assez peu vif. Le

musée de Sèvres possède un grand By. vase marqué en toutes lettres Bay-BK reuth. K. Hu. Plus ordinairement C les signatures sont monogrammati-

ques; c'est BK, BCK; on les rencontre sur des ouvrages à

fleurs, arabesques et oiseaux, parmi lesquels on doit citer comme particulièrement élégants des drageoirs, du style de ceux de Nuremberg. B P Une magnifique soupière de ce genre est marquée BP; les mêmes lettres se retrouvent sur des faïences décorées de bouquets polychromes et à filet brun rouge; certaines fleurs sont remarquables par l'ardeur de leur rouge d'ocre; le reste rappelle le genre saxon que l'artiste cherchait évidemment à imiter.

Un pot à cau en bleu, peint de corbeilles de fruits, d'ornements et de fleurs, n'offrait que ce zigne :

Frankenthal, dans le Palatinat. Paul Hannong, chassé de Strasbourg en février 1754, pour y avoir fabriqué de la porcelaine dure, transporta son industrie dans le Palatinat, où elle devint prospère. Mais il ne se contenta pas de faire la poterie translucide : faïencier comme son père, il travailla la terre émaillée et continua l'emploi de la marque dont il avait fait usage en France, c'est-à-dire: ce qui caractérise toutefois les faïences de Frankenthal, c'est un émail moins blanc et des peintures de fleurs d'un ton vif (louche dans les roses et les violets) et toujours chatironnées lourdement. Lorsque Joseph reprit l'établissement paternel, il suivit les mêmes errements industriels, et nous avons \* trouvé sa marque sur une assiette de la collection Gasnault, où personne ne voudrait reconnaître les habitudes françaises.

Y a-t-il eu d'autres usines à Frankenthal? On rencontre en Allemagne de grandes figures émaillées en blanc qui passent pour être de cette ville; ce sont des jardiniers ou autres personnages qu'on pose habituellement sur les poêles. Nous avons vu aussi des vases très-fins décorés en camaïeu bistré, comme les porcelaines, et qui semblaient plus purs d'exécution que les vaisselles ordinaires des Hannong.

Gegeingen, en Bavière. Les faïences de ce lieu portent presque toujours son nom écrit en toutes lettres. Le décor en est habituellement bleu pâle, fondu, dans le genre des pièces de Savone. Une exception se rencontre pourtant sur une belle pièce de la collection Édouard Pascal; de magnifiques arabesques en bleu vif se détachent sur l'émail laiteux et

9099 ingen entourent un génie qui soutient un médaillon; les initiales de l'artiste accompagnent cette fois la légende ordinaire.

GENNEP, dans le Luxembourg. On y a fabriqué des poteries à engobe et graffiti, de très-grande dimension: sur un plat, l'inscription explique le sujet et donne, avec la date, les noms de l'artiste et du lieu; on lit: Saint Joseph et Marie avec leur cher petit Jésus sous un pommier. — Antoine Bernard de Vehlen. 1770, 24 août, Gennep.

Harburg, dans le Hanovre. Un certain Jean Schapper florissait en ce lieu vers le milieu du dix-septième siècle. Émailleur sur verre et sur faïence, il affectionnait les dessins en noir et il en exécutait d'une incroyable finesse; les faïences signées de son nom ou de son mo-

nogramme I. S. sont excessivement rares. Un vase appartenant à madame Beaven est de forme italienne; il est mince, bien travaillé et orné d'un paysage entouré d'une guirlande de lauriers. Les lumières enlevées à la pointe donnent au camaïeu un fini singulier; quelques rehauts d'or ajoutent à la richesse du décor. M. E. Pascal possède une assiette mince où Jésus entre deux de ses disciples est dessiné en bleu; la marque est ci-contre; si c'est encore celle de Schapper, les éloges donnés à sa science de dessi-• S nateur sont bien exagérés.

HÖCRST-SUR-LE-MEIN, principauté de Nassau. Voilà une fabrique dont les admirables produits sont connus de tout le monde, grâce à l'habitude des peintres de tracer généralement en dessous la roue à six rayons, tirée du blason de l'archevêque de Mayence, protecteur de l'usine. Fondée par Gelz de Francfort vers les premières années du dix-huitième siècle, elle acquit une juste réputation tant par la perfection plastique de ses ouvrages que par la finesse du décor; paysages, fleurs, sujets à figures, sont traités avec un soin et un art qu'on ne rencontre que dans les établissements où la poterie émaillée et la porcelaine se font concurremment. Quelques figurines élégantes pourraient même faire supposer que le célèbre Melchior y a modelé la terre émaillée.

On a prétendu établir des rapprochements entre les produits de Höchst et ceux des Hannong; ces derniers, nous devons l'avouer, n'ont jamais approché du fini des belles œuvres de Mayence. Parmi les choses ornementales on trouve des oiseaux d'une excellente exécution et quelques pièces de service figuratives du même genre que celles de Bruxelles. Un artiste du nom de Zeschinger a parfois signé ses peintures en toutes lettres et plus souvent par son initiale, qui ne ressemble en rien à la marque de Zurich. On trouve d'autres sigles accompagnant la roue, ce qui ne saurait surprendre, car il a dû passer beaucoup d'artistes dans une usine aussi importante. Après sa destruction parle général Custine, les moules furent vendus, et un appelé Dahl en acheta une partie; on trouve assez fréquemment des figurines en faïence ou en terre de pipe exécutées par lui et marquées de la roue accompagnée d'un D. Il ne faut pas confondre ce signe avec les anciens, que voici :

KASCHAU OU Kassa, en Hongrie, a possédé une fabrique qu'on dit avoir été exercée par des ouvriers italiens. La couleur de l'émail, d'un aspect silico-alcalin, les décors polychromes, où dominent le violet de manganèse, et surtout un vert très-évaporé, sembleraient plutôt annoncer une origine orientale. M. le docteur Mandl possède un curieux chauffe-mains en forme de livre dont le dos porte, en langue slave, l'inscription: Ancien et Nouveau Testament.

Louisbourg, en Wurtemberg. Avant que Ringler vînt fonder en ce lieu une fabrique de porcelaine, on y faisait de la faïence; nous avons rencontré une pièce élégante de forme à fond jaspé violet, qui portait, dans un médaillon réservé, l'aigle allemande chargée d'un écusson inscrit des deux C croisés: au-dessous était la date de 1726.

MEMMINGEN, en Bavière. De beaux poêles sont sortis de cette usine, qui paraît aussi avoir fabriqué des vaisselles en camaïeu bleu, puis, postérieurement, des vases à décor polychrome. Nous n'avons observé aucun spécimen certain de Memmingen.

Nuremberg, en Bavière. Nous l'avons dit ailleurs, la grande école allemande avait laissé, dans les centres intellectuels, des traditions savantes et un goût profond qui ont agi longtemps, même sur les arts d'industrie; aussi est-il fort difficile de saisir le passage de la Renaissance aux temps modernes, dans la céramique nurembergeoise. Le musée de Sèvres possède des plaques de poêles de 1657 qui diffèrent très-peu de celles créées cent ans plus tôt. Un grand plat du même musée, entouré d'ornements anciens, offre, au centre, une Sainte Famille hardiment dessinée et ombrée en traits bruns sur émaux assez froids, où dominent le jaune et le violet. Cette œuvre remarquable, signée G. E. Gulner, est peu ancienne, en dépit de son style archaïque.

Il a dû exister à Nuremberg un assez grand nombre d'usines, si l'on en juge d'après la variété des noms inscrits sous les pièces; parlons d'abord du potier qui a eu des armoiries (à tout seigneur tout honneur), si nous en devons croire une plaque de faïence portant au revers cette inscription: Heer Christoph Marz anfanger des Allhiesen porcelaine fabrique, natus 1660, den 25 decemb. denatus anno 1731, den 18 marz: Monsieur Christophe Marz, fondateur de la fabrique de porcelaine de ce lieu; né en 1660 le 25 décembre, mort l'an 1731, le 18 mars. On remarquera dans cette légende

les mots : fabrique de porcelaine; M. von Olfers, directeur du musée de Berlin, assure en effet, comme nous le dirons plus loin, que Marz aurait fait de la porcelaine tendre avec le concours de Conrad Romeli. Ce qu'il y a de certain, c'est que la plaque armoriée est en faïence et que là signature de Christophe Marz se retrouve sur une autre faïence du musée de Sèvres, magnifique cloche ornée de l'écusson de la ville, et portant cette mention : Christoph Marz, Johann Jacob Mayer, des H. Reichstadt Nürnberg. 1724. Stræbel, c'est-à-dire: Christophe Marz, Jean-Jacques Mayer, de la ville de Nuremberg du Saint-Empire, 1724. Stræbel. Nous nous demandons quel est ce Mayer dont le nom se trouve associé ici à celui du fondateur de l'usine; ce n'est pas un décorateur, puisque le peintre Strœbel a signé à son tour; ce n'est pas un copropriétaire, puisque c'est Conrad Romeli qui partage avec Marz les honneurs de la fondation de l'établissement et de la découverte exploitée.

Quant à Strœbel, il a daté du 12 décembre 1730, un grand plat exposé à Sèvres et où nous trouvous le vrai type de la décoration nurembergeoise moderne; sur un émail uni et un peu bleuté, court une bordure arabesque bleue entourant une grande coupe remplie de fruits, au bord de laquelle repose un paon. L'artiste était-il alors encore attaché à l'établissement de Marz? On en peut douter, car un service de même style, orné d'ar-

moiries, fait en 1741, c'estde Marz, nous a offert le nom du potier écrit sur une pièce, tandis que les autres



Fig. 25. — Chope montée en étain, fabr. de Nuremberg, coll. de M. Paul Gasnault.

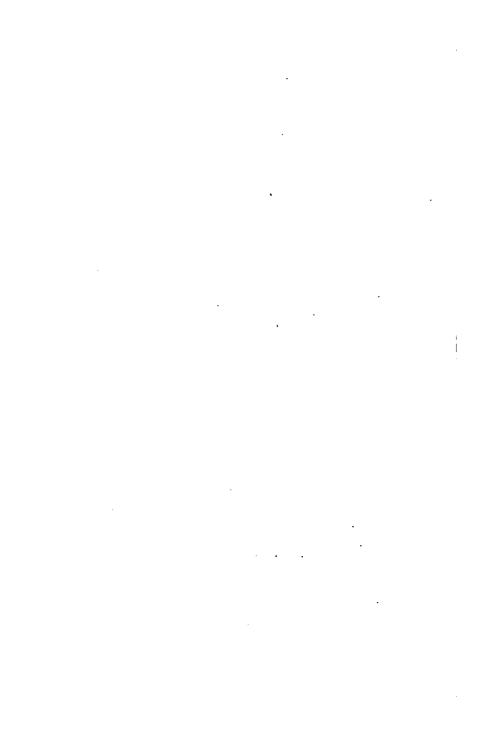

portaient seulement ses sigles: Or, la fréquence de cette marque sous de belles faïences GK: dont quelques-unes montrent des figures savamment dessinées, nous porterait à croire que Kozdenbusch était un fabricant éminent chez lequel Stræbel avait pu émigrer.

Quelques pièces marquées du K portent les initiales de la ville. On retrouve ces dernières avec d'autres signes:

La remarquable suite de Sèvres révèle un autre artiste d'une individualité tellement tranchée, qu'on hésiterait également à le considérer comme l'un de ceux dirigés par Marz; sur un grand plat d'assez pauvre style et daté de 1720, il a essayé de faire revivre les richesses ornementales de Faenza: cette tentative avortée prouve du moins que le goût de la Renaissance n'était pas encore abandonné à Nuremberg au dix-huitième siècle; le second plat, assez pauvre lui-même sous le rapport du dessin, développe un sujet intéressant. On y voit Jean le Constant, duc de Saxe, debout en face de Luther; entre eux, sur un autel, est la Bible ouverte portant ces mots:

Augustana confessio.

Signé G. F. Greb (Greber)

et daté de 1730, ce plat consacre le second jubilé centenaire de la confession d'Augsbourg, présentée à Charles-Quint, en 1530, par l'électeur Jean, souche de la branche albertine. Des vers d'un goût douteux, jouant sur les mots joie et jubilé expliquent suffisamment le sujet; pourtant un Allemand, qui prétend avoir décou-

vert l'existence de la fabrique de Marz à Nuremberg, déclare ne pouvoir dire à quel événement la pièce fait allusion; il est vrai qu'il a lu sur la Bible :

et que cela ne signifie rien.

Au Gon fes 510

Une œuvre d'une date postérieure nous paraît encore appartenir à Nuremberg; c'est une cruche à col cylindrique couverte d'un émail blanc mat, et ornée de riches rinceaux chargés de grosses fleurs polychromes rehaussées de chatirons noirs: en dessous on lit:

Classée dans la collection de M. Maze-Sencier, cette jolie pièce donne un type excellent du goût de l'époque.

Un petit plat de forme italienne entouré d'ornements en relief vivement coloriés portait, au fond, un Bacchus assis sur un tonneau et tenant des raisins et des fruits; la figure se détachait sur un émail violet foncé gravé par enlevage du mot *Herbst*: Automne.

PROSKAU, en Prusse. On rencontre parfois de jolies tasses et soucoupes en terre brune vernissée, relevée d'ornements en argent retravaillés à la pointe; le nom du lieu PROSKAU est imprimé en creux dans la pâte. Un magnifique exemplaire appartenant à M. Leroy-Ladurie offre les armoiries du grandduc de Mecklembourg, entourées d'inscriptions, avec la date du 12 décembre 1817. En dessous est écrit :

Cet exemplaire moderne est l'un des plus parfaits que

nous ayons vus.
SAINT-GEORGES, en Bavière. L'existence de cette localité

nous est révélée par une précieuse pièce à dessin polychrome de la collection Paul Gasnault; on voit à l'intérieur des fruits et fleurs

Pinzit F: G: Fliegel St.

finement peints, et en dessous cette légende, qui est toute une histoire :

Pinxit F: G: Fliegel. St.-Georgen amsee.

R: 3 Noffember 1764.

Schreitzheim, en Wurtemberg. On dit que des potiers du nom de Wintergurst ont exercé, de père en fils, dans cette localité, depuis le premier tiers du dix-septième siècle. On nous a présenté, comme spécimen certain de Schreitzheim, un joli pot à crème orné de bouquets polychromes. Sa marque était un grand S.

Nous donnons ici les diverses marques relevées sur des pièces allemandes dont l'origine certaine n'a pu être déterminée.

Plat godronné, à reliefs rocaille sur le marly; décor de raisins et fruits en émaux froids, où domine le manganèse.

AB ques polychromes dans le style de la Renais-1638 sance.

Corbeille tressée à jour ; émail blanc et lisse.

Au fond un bouquet polychrome en tons louches. Pièce qui est peut être de Marieberg en Suède?

B Coupe ornée extérieurement de bouquets et guirlandes de fleurs en relief peints en tons

Chope à émail blanc mat ornée d'une armoirie de corps de métier en émaux durs. Peut-être de Suisse?

Assiette à contour découpé; marly couvert de rinceaux roses et de paysages. Au centre, une femme assise dans un paysage avec ruines. Genre de Marseille.

Flambeaux à émail grisâtre, décorés en s'3x couleurs polychromes assez crues.

Soupière forme argenterie dont le couvercle est surmonté d'un fruit écailleux vert soutenu par quatre feuilles. Décor bleu de style rouennais.

F de genre allemand.

Plat découpé, sujet style chino-français de l'époque Louis XIV. Une dame servie par un Chinois; émaux durs et noirs.

G.C.P. Chope à émail mat; décor polychrome en 1730 couleurs crues chatironnées de noir.

Vases décorés, sur émail blanc, de bor-V.1:M dures et médaillons arabesques polychromes où dominent le rouge et le bleu. H Pot pourri à guirlandes de fleurs en relief, et coloriées.

Tasse trembleuse, fond jaune, avec médaillons réservés à fleurs.

Plateau à grotesques en camaïeu vert. Genre Moustiers.

Ж № Bouteilles en faïence, émail verdâtre décoré en bleu.

FP Légumiers couverts, boutons écailleux avec feuilles retombantes. Décor de fleurs polychromes.

Potiches en faïence très-unie, décor chinois HI famille rose avec rehauts d'or, Allemagne ou Italie?

Grand plat fond bleu, semé en trompe-l'œil: I-IS: de cartes à jouer jetées irrégulièrement. L'une des figures soutient un écu d'or à l'aigle de sable couronnée.

Assiettes à décor rouennais; cou-

Potiches à côtes portant, sur un émail très-lustré, des fleurs en jaune pâle et manganèse.

K. Pièce excessivement fine de pâte à décor de personnages très-étudiés, en tons un peu pâles. Grand plat à décor bleu; ornements au pourtour, au centre un paysage.

L. Assiette décor bleu allemand.

M Cruche à paysage en camaïeu bleu.

Soupière forme orfévrerie; sur le couvercle un citron avec ses feuilles; décor de bouquets un peu froids. Allemagne ou Suède.

Pièce analogue, appendices composés de branches fleuries. Décor de bouquets. Nuremberg?

Plat godronné sur les bords et à inscription allemande entre deux palmes.

Plat en faïence commune peint d'un sujet singulier, fort mal dessiné et\_en tons crus.

Petit plat à oord rustique imitant des branches PH tressées; au centre une fleur bleue genre de Baireuth.

N Pössimser Cruchon à anse torse et godrons disposés en S, décor bleu de figures, guirlandes et oiseaux de bon style.

Grand plat décoré en violet foncé d'une grosse M rose, de bouquets et papillons semés. Probablement suédois.

R·M Coupe à bouquets genre Strasbourg, tons sales; peut-être de Suède?

Pot à crème en faïence légère, décoré cursivement de bouquets où domine le manganèse.

Pièces décorées en camaïeu bleu noir de bouquets et fleurettes jetés.

Peut-être de Stockholm? On remarquera que le second signe a d'étroites relations avec celui attribué à Boussemaert de Lille.

T. Grand plat à corbeille, style de Nuremberg.

T DR Compotiers à bouquets polychromes trèsfinement étudiés, de style saxon.

VH Veilleuse décorée de bouquets détachés en tons sombres et durs.

Canette à décoration polychrome, datée de 1736.

Petite gourde décorée de bouquets de fleurs, genre chinois famille rose; émaux tristes et bleuâtres. Une marque semblable, sur une porcelaine, est attribuée à Rüdolstadt.

Assiettes à bouquets genre de Strasbourg et reliefs d'émail blanc sur le marly.

Saucière forme de Sèvres, décor de fleurs genre Strasbourg, en tons faux.

Pièces diverses à découpures rocaille, décor polychrome à rehauts blancs sur émail bleuté.

#### § 5. - ANGLETERRE

Les débuts de l'Angleterre dans la fabrication des poteries de tous genres sont encore entourés d'une grande obscurité; ce qui paraît ressortir des travaux récents de MM. Marryat et Chaffers, c'est que la céramique à pâte dure a particulièrement préoccupé les artistes et que les grès communs ou fins, les cailloutages et autres compositions se rapprochant de la porcelaine, ont précédé celle-ci de beaucoup.

Le Staffordshire est, dans tous les cas, le berceau de l'art de terre; dès l'année 1581, un certain William Simpson sollicite l'autorisation d'établir une fabrique de grès (stone ware) pour faire concurrence aux produits importés de Cologne; à Burslem, vers le milieu du dix-septième siècle, Thomas Toft, Ralph Toft son fils, et un nommé Thomas Sans font des grès à reliefs d'un aspect primitif et sauvage.

Quant à la faïence émaillée, appelée Delft par nos voisins, elle se montre à l'état d'industrie importée; ce sont des Hollandais qui l'auraient établie à Fulham et Lambeth; vers 1640, on fabriquait dans cette dernière localité des vases de pharmacie et des carreaux de revêtement à paysages en bleu; certaines bouteilles à vins où sont inscrits les noms de Sack, Claret et Whit et datées de 1642 à 1659, sont considérées comme d'origine anglaise; il ne serait pourtant pas impossible qu'elles eussent été faites dans les pays de production des vins.

Une faïence sigillée coloriée en jaune, bleu, brun et vert, dans le genre de Palissy, apparaît plus tard; des spécimens à sujets saints datés de 1660, un portrait de Charles II fait en 1668 et des plats portant des armoiries de corporation forment le contingent de cette industrie éphémère.

Vers la même époque, l'Angleterre s'essaye dans les terres vernissées à engobes et graffiti. Wrotham, dans le Kent, est le centre de cette production; un plat, daté de 1660, porte sur une terre brune à glaçure jaune des dessins géométriques; une autre pièce de même genre vernissée en brun est inscrite : Wrotham, 1699.

Bradwell. C'est dans ce lieu que commence à se manifester la fabrication commerciale et suivie, en 1690. Les frères Elers, originaires de Nuremberg, avaient découvert une argile produisant une poterie rouge et dure voisine des boccaros chinois; ils l'exploitèrent concurremment à une sorte de grès blanc grisâtre, dont le grain fin se prêtait au moulage des reliefs les plus délicats. Souvent leur nom imprimé en creux sous les pièces en consacrait la perfection.

Un certain Astbury, désireux de pénétrer le secret de

cette fabrication, entra comme ouvrier dans la manufacture en contrefaisant l'idiot; il eut le courage de poursuivre ce rôle pendant plusieurs années, et parvint ainsi à son but, ce qui lui permit de vulgariser la fabrication des Elers, qui se répandit bientôt partout; en 1710, les inventeurs durent même renoncer à lutter contre cette concurrence formidable.



Fig. 26. — Théière en faïence fine, pâte jaspée, coll. A. J.

FULHAM. Est-ce aux Hollandais qu'on doit faire honneur des ouvrages exécutés en ce lieu? En 1684, John Dwight y produisait des statues, de la vaisselle et surtout des objets en pâtes marbrées imités des formes chinoises.

Burslem. De 1759 à 1770, cette ville devint le centre de la plus brillante usine de l'Angleterre, celle de Jo-

siah Wedgwood; les produits de cet illustre inventeur sont très-difficiles à classer; tous sont dérivés de l'earthen ware; mais la pureté de leur pate, l'adjonction du kaolin dans certaines variétés les rapproche tellement de la porcelaine tendre, qu'on pourrait y classer beaucoup de ces petits chefs-d'œuvre. On connaît les remarquables médaillons à fond noir sur lesquels se détachent des bustes et bas-reliefs d'un blanc translucide; on voit plus fréquemment encore les charmantes imitations antiques où les figures en biscuit blanc s'enlèvent sur un fond bleu doux; ces délicats ouvrages, appelés queen's ware parce que la reine s'était faite la protectrice du fabricant, se distinguent cependant en espèces que le fondateur de l'usine désigne ainsi : porphyre; basalte ou biscuit de porcelaine noir; biscuit de porcelaine blanc; jaspe à reliefs blancs : biscuit couleur de bambou; biscuit de porcelaine propre aux appareils chimiques. La vogue de ces élégants travaux donna bientôt à l'établissement un développement considérable.

En 1770, un village entier, appelé Etruria, fut fondé pour contenir la fabrique et ses employés; le célèbre Flaxman composait les sujets et modelait les plus importants ouvrages. Du reste, les poteries de Wedgwood devinrent le type des fabrications générales, et à côté des objets inscrits en creux du nom de l'inventeur, on trouve une foule d'imitations dont les auteurs sont à peine connus.

En 1770, Enoch Wood, sculpteur, établit une poterie à Burslem; il y faisait des bustes en cream ware. Ses successeurs, Wood et Caldwell, continuèrent le genre jusqu'aux temps modernes.



7.

Fig. 27. — Boucle d'oreille de Wedgwood, coll. de madame Jubinal.

LIVERPOOL. Dès l'année 1674, on trouve trace, dans les documents officiels, des fabrications de cette ville; mais les premiers spécimens connus sont signés, en 1716, par Alderman Shaw; d'autres s'échelonnent jusqu'à 1756. Cette fabrique de Delft siégeait Dale street.

Richard Chaffers, élève de Shaw, créa une autre usine place Shaw's Brow, en 1752; il eut bientôt un formidable rival dans la personne de Wedgwood et travailla surtout pour l'exportation en Amérique. Une pièce porte son nom avec la date de 1769 et un cœur traversé de deux traits.



John Sadler fonda en 1756, dans Harrington street. un établissement où, avec M. Green, il appliqua le premier l'impression sur la poterie.

Pennington posséda de 1760 à 1780 une usine renommée pour ses vases, bols à punch, P etc. Sa marque est en or ou en couleurs :

Barnes (Zachariah), né en 1743 et mort en 1820, a été le dernier des potiers de Liverpool.

SHELTON. En 1685, Thomas Miles y a fait des grès bruns et blancs qui sont marqués de la lettre M, parfois accompagnée de numéros de séries.

Astbury s'établit en ce lieu lorsqu'il eut acquis les connaissances nécessaires chez les frères Elers. Il y fit des grès rouges et blancs et mourut en 1743; son fils Thomas avait commencé en 1725 à travailler le cream coloured ware.

J. et J. Hollins, établis vers 1770, ont imité Wedgwood.

LITTLE FENTON. Wheildon, en 1740, y faisait le même genre.

HANLEY. Elijah Mayer, contemporain de Wedgwood, imitait ses produits.

Job Meigh et ses fils possédaient en ce lieu une fabrique de grès à vernis alcalin.

TUNSTALL. Vers 1770, Benjamin Adams y fut un des nombreux imitateurs de Wedgwood.

LANE END, NOW LONGTON. Turner y établit, en 1762,

une usine pour la fabrication des mêmes ouvrages; mais on peut dire que ses imitations tiennent le premier rang après les originaux.

Longront. John Davenport établit en ce lieu, en 1793, une fabrique de faïence fine qui était marquée de son nom, quelquefois accompagné d'une ancre; plus tard il fit de la porcelaine dure.

STOKE UPON TRENT. Spode l'ancien, élève de Wheildon, y fonda, vers 1784, une usine pour la production des mêmes poteries et y introduisit les impressions en bleu; à sa mort en 1798, son fils se livra à la fabrication de la porcelaine.

Minton père établit au même lieu, en 1791, les ateliers que son fils devait placer au premier rang de ceux de l'Angleterre.

Bristol. Un Allemand, nommé Wrede ou Reed, y fit d'abord de la poterie de grès; puis, en 1703, il en sortit des faïences fines signées SMB.

JACKFIELD. En 1713, Richard Thursfield y produisait l'earthen ware.

Nottingham. Un grès de ce lieu porte la date du 20 novembre 1726.

Lowestoft. En 1756, Hewlin Luson y fonda la fabrication des poteries diverses, qui passa ensuite aux mains de plusieurs entrepreneurs.

LEEDS. Les fondateurs de cette usine, MM. Hartley Greens et C<sup>1e</sup>, y firent en 1770 des poteries diverses imprimées de leur nom.

YARMOUTH. De jolies poteries et des imitations de Wedgwood y ont été faites par un potier du nom Absolon yann d'Absolon, qui marquait:

Swinton près Rotherham. Fondée en 1757 pour le marquis de Rockingham, par M. Edward Butler, cette fabrique d'earthen ware passa, en 1765, aux mains de M. Malpass, puis elle perfectionna ses produits par les soins de M. Thomas Bingley. En 1807 elle se consacra à la porcelaine.

Rotherham. En 1790, un céramiste du nom de Green établit cette fabrique sur la rivière du Don. Un spécimen porte imprimé en dessous : Don pottery.

# § 6. —SUÈDE

Rorstrand, près de Stockholm. C'est là qu'a commencé, en Suède, la fabrication de la faïence, vers 1727; le premier propriétaire fut un nommé Nordenstolpe; il eut pour successeurs B. R. Geyers et Arfvingar. Le plus souvent, les pièces, à reliefs imitant l'orfévrerie et découpées élégamment, sont ornées de fleurs genre Saxe, soit en camaïeu violet, soit en couleurs où dominent le

Rorst 10 70 manganèse et un gaune citrin. Voici Ronst 867

24 BK y quelques-unes des CB

signatures de ces pièces:

Ronst 6

Ronst 6
3

faut-il voir dans les lettres du second rang la marque du directeur? les autres signes sont-ils ceux des pein-

tres? Nous l'ignorons. De trèsse belles œuvres de même origine,

1'une à bouquets fins comme ceux

d'Aprey, portaient :

Rorstrand étendu devint bientôt un quartier de la capitale, et alors la fabrique prit le nom de celle-ci; on voit au musée de Sèvres un bol à punch signé: Stockholm, 1751. D. P. Une inscription ajoute: A la santé de toutes les belles filles! Le décor de ce bol et de la plupart des pièces de Stockholm est en camaïeu bleu un peu pâle, sur émail bleuté relevé parfois de touches d'émail blanc; il y a souvent une tendance à l'imitation du style rouennais.

Une jolie jardinière chantournée ornée de sujets d'intérieur, la Musique et la Danse, porte les signes ci-contre; nous n'osons affirmer l'origine de cette pièce, mais nous la croyons suédoise.

MARIEBERG, près Stockholm. Établie en 1750 par une société patronnée par le coınte Scheffer, cette fabrique fit concurrence à l'usine royale, et lorsque le privilége de celle-ci expira, Eberhard Erenreeich obtint, en 1759, la protection souveraine. La beauté des produits méritait cet encouragement; sous la marque réunie de Wasa et d'Erenreeich nous avons observé un charmant pot pourri forme potiche à jour, posé sur un rocher chargé de branches feuillées en relief; tout cela était bien traité, vif de ton, et le

vase était peint de fleurs d'une exécution douce et fine. Une marque plus fréquente est celle aux trois couronnes; on l'a vue sur des assiettes armoriées ayant fait partie du service du baron de Breteuil, ambassadeur de France NV 14 à la cour de Suède; nous l'avons retrouvée ainsi modifiée, sur un plateau à bord quadrillé chargé, aux intersections, de fleurettes en relief; ce genre de décor, imité MB W de Niederviller, est presque un caractère pour distinguer les produits de Marieberg; ainsi des potiches réticulées à médaillons peints de fruits et de fleurs, et ayant une rose violette pour bouton; des plats à bouquets, à bord ajouré, marques seulement : n'ont laissé aucun doute pour leur M ou MB attribution. Le premier signe existait sous un vase en forme de mitre.

Nous attribuons également à Marieberg une autre marque d'origine héraldique, relevée sur des pièces réticulées et à bouquets polychromes; une belle soupière dont be couvercle est surmonté de trois roses groupées, nous a même montré la valeur de ces signes; quatre médaillons à encadrement rocaille, réservés dans le réseau extérieur, portaient une armoirie d'argent à trois croissants figurés de sable, surmontée d'un casque à lambrequins, à cimier accoté de deux autres croissants; le dessous et le dedans de la pièce reproduisaient la marque aux trois croissants avec un E. Est-ce l'initiale d'Erenreeich?

Un grand plat décoré en camaïeu bleu de guirlandes, oiseaux et insectes d'un bon dessin, et ayant au centre un gros œillet semblable à ceux de Moustiers, nous a paru d'origine suédoise; sa MII: marque est :

Kunersberg. Ce nom écrit en toutes lettres se rencontre sous des plateaux et corbeilles à bouquets où le manganèse, le bleu pâle et le jaune dominent; quelques pièces sont ornées en camaïeu violet; deux de celles-ci portent un écu chargé d'un bœuf (coll. Paul Gasnault et Ed. Pascal).

A la même fabrique semblent appartenir des surtouts, des assiettes et un verse pot à décor voisin, marqués :

## § 7. — DANEMARK

Kiel. La manufacture de cette ville est certes l'une des plus remarquables des temps modernes. La terre y est mince, bien travaillée; les formes sont choisies et rivales de celles de l'orfévrerie; quant à la peinture, elle égale en pureté les ouvrages de Höchst et dépasse ceux de Strasbourg. Une grande jatte couverte, en forme de mitre, avec le globe crucigère pour bouton, est l'un des plus curieux spécimens de la collection Reynolds. Sur l'une des faces, dans un encadrement de chicorées jaunes relevées de brun, on voit un combat de cavalerie

exécuté avec un rare talent de dessin et d'harmonie; de l'autre, des personnages à table puisent dans une mitre semblable la liqueur aimée des gens du Nord; des raisins et un citron coupé peints sur le couvercle disent assez quelle est cette liqueur. Et pour que rien ne manque à l'intérêt de cette œuvre, on lit en dessous : Kiel, — Buchwald, directeur. — Abr : Leihamer fecit. D'autres pièces nous ont offert ces signatures abrégées :

La première marque était sous un pot pourri orné de branches en relief émaillées de bleu vif; quelques bouquets du même bleu semés sur le vase indiquent sans doute une autre main que celle de Leihamer. Le sixième signe accompagnait de beaux camaïeux vert vif relevés de noir et de quelques touches d'or mat.

#### § 8. - ITALIE

Nous l'avons dit dans le précédent volume, si l'invention des majoliques à histoires avait placé l'Italie à la tête des industries européennes, ses faïences modernes furent impuissantes à l'y maintenir. L'habileté manuelle existe encore dans ses tourneurs et ses peintres; mais l'invention fait défaut; les efforts tentés pour raviver l'art aboutissent simplement à la contrefaçon abâtardie des produits du seizième siècle ou à la copie des vases orientaux ou des céramiques françaises.

Par suite, il nous a paru convenable de séparer les œuvres anciennes et modernes bien moins en prenant la date absolue de leur fabrication, qu'en distinguant le genre de leur décor; c'est dans cet esprit que sont établies les descriptions qui vont suivre.

## TOSCANE

SAN QUIRICO. Fondée vers 1714 par le cardinal Chigi, cette usine avait pour but de faire renaître le goût des anciennes majoliques. Piezzentili, peintre et fondeur, fut appelé pour la diriger, et il fut choisi parce qu'il avait pu former son style par une longue étude des vases de Fontana. Après sa mort, Giovanni Terchi,

artiste romain de la fabrique de Sienne, le remplaça avec succès; mais, comme le cardinal donnait ses majoliques en présent et ne les livrait point au commerce, les ouvrages de San Quirigo sont à peine connus. Ferdinando-Maria Campani, surnommé le Raphaël de la majolique, paraît aussi avoir travaillé pour le cardinal Chigi avant d'aller à Sienne. Pour cette dernière fabrique nous renvoyons à ce que nous avons dit tome II, p. 132.

Monte Lupo. On attribue à ce centre des poteries vernissées en brun et rehaussées d'arabesques et de fleurettes en jaune imitant un décor doré. Il existe dans les collections des théières, des tasses et gobelets, aussi vernissés en brun chaud très-lustré et portant des bordures et des bouquets chinois en or très-brillant rehaussé de traits enlevés à la pointe. Ces charmantes pièces nous paraissent plus parfaites que celles de Monte-Lupo et leur style rappelle les plus beaux décors orientaux de Milan; nous les mentionnons donc ici sous toutes réserves.

Borgo San-Sepolcro. Un ouvrage singulier nous révèle l'existence de cette usine; c'est une lucerne ou lampe à pied et à longue tige sur laquelle se meut le récipient à huile; la faïence est teintée d'un gris violacé sur lequel se détachent des guirlandes de fleurs et des draperies en couleurs; la monture et les accessoires sont en argent. Sous le pied en faïence est écrit: Citta Borgo S. Sepolcro — a 6 febraio 1771 — Mart. Roletus fecit, Ce Rolet est un Français qui promenait son industrie et que nous retrouverons tout à l'heure à Urbino.

#### MARCHES

FAENZA. Ce centre ancien et important devait naturellement rester l'un des derniers à l'œuvre; on trouve, en 1616, des vases de pharmacie signés: Andrea Pantaleo pingit. En 1639, Francesco Vicchij était, d'après les documents écrits, propriétaire de la plus importante fabrique en exercice à Faenza, ce qui implique qu'il en existait d'autres dont les produits sont à trouver.

#### DUCHÉ D'URBIN

Pesaro. Après avoir vu cette ville manifester ses tendances artistiques par des peintures du plus haut style et des décors à reflets métalliques, on ne s'attendrait pas à la retrouver, au dix-huitième siècle, imitant nos plus coquets ouvrages. Deux artistes de Lodi, Filippo-Antonio Callegari et Antonio Casali, sont les principaux auteurs de cette transformation; leur double signature se trouve sous deux soupières imitant, comme forme et peintures, de riches porcelaines de Sèvres; des fonds bleu de roi, rehaussés d'arabesques d'or, laissent en réserve des médaillons où sont finement exécutés, en émaux doux et gras, des sujets, des paysages et des fleurs. En dessous on lit: Pesaro. — Callegari e

Casali. — Ottubre 1786. Ces rares spécimens expliquent ceux de date généralement antérieure marqués seulement ainsi :

Quelques-uns, à bouquets et bordures pes aro roses brodées de dessins blancs enlevés, rappellent les faïences de Niederviller et surtout celles de Vaucouleurs. Il est une pièce de 1784, que nous avons étudiée chez madame Rouveyre et dont le sujet historique semblait fort intéressant : une femme assise, couronnée du cercle radié et ayant à ses pieds la tiare de Venise, une couronne fermée et la couronne de fer, recevait les hommages d'un homme en costume civil qui lui présentait une sorte de temple grec; derrière le personnage emblématique un soldat tenait en bride un cheval richement harnaché.

Nous ne saurions préciser l'époque à laquelle ont commencé les travaux de Callegari et Casali; ce qui est certain, c'est qu'ils avaient des concurrents; en 1757, Giuseppe Bertolucci, d'Urbania, vint s'établir à Pesaro, et six ans plus tard, en 1763, Pietro Lei, peintre de Sassuolo, fut appelé à prendre la direction de l'une des usines en exercice.

Urbania. On se rappelle (voy. t. II, p. 173), que ce nom fut donné à Castel-Durante par le pape Urbain VIII lorsqu'il obtint la tiare; nous avons d'ailleurs cité les potiers Pietro Papi et Rombaldotti, qui, au dix-septième siècle, continuèrent à produire des majoliques à histoires; ajoutons ici le nom de Giuseppe Bertolucci, qui quitta Urbania en 1757, pour s'établir à Pesaro.

Urbino. Ce grand centre intellectuel devait lutter vail-

lamment pour défendre les principes de l'art; aussi avons nous vu Jos. Battista Boccione chercher encore au dixseptième siècle à soutenir, avec les Patanazzi, la majolique défaillante. Mais nul ne peut arrêter la marche des temps; après s'être essayé en Toscane, un Français vint établir, à Urbino même, un atelier dans le goût nouveau; nous en avons la preuve dans une lucerne du musée de Kensington, semblable à celle décrite p. 225; cette pièce porte la singulière inscription que voici: Fabrica di majolica fina di monsieur Rolet, in Urbino, a 28 aprile 1773. Amère dérision! ne devait-il pas être cruel pour les Italiens, qui avaient été nos instituteurs, de voir ainsi nos produits dégénérés s'introniser chez eux en excluant les grandes formes de l'art?

### **ÉTATS-PONTIFICAUX**

DERUTA. Et comme si les plus anciens centres avaient voulu concourir à cette transformation, voici Deruta, la ville aux reflets nacrés, aux scènes mythologiques, qui nous offre, en 1771, un plat chantourné, d'une pâte bise, décoré d'un fond chamois quadrillé à réserves renfermant des bouquets en bleu grisâtre; au milieu, dans une plus grande réserve circulaire destinée sans doute à recevoir le pied d'une aiguière, on lit: 1771 fabrica di majolica fina di Gregorio Caselli in Deruta. Cette curieuse pièce appartient à M. Paul Gasnault.

#### DUCHÉS DU NORD

Modène. Les ducs de Ferrare, dépossédés par le pape Clément VIII, se retirèrent dans cette ville en 1598, et en firent la capitale de leurs États; dès lors les établissements de tous genres s'y développèrent. Nous ne savons si Modène même eut une fabrique de faïence, mais il en sortit des peintres céramistes.

Sassolo près Modène. C'est en 1741 que cette usine fut élevée et, en 1754, elle obtint un privilége spécial. Pietro Lei de Modène, qui passa plus tard à Pesaro, et Ignace Cavazzuti, de la même ville, furent ses principaux artistes. Ce dernier travailla ensuite à Venise et finit par diriger la faïencerie de Lodi.

## VÉNÉTIE

VENISE. Au moment où elle s'est adonnée à la fabrication de la porcelaine, cette ville a produit des faïences très-fines à décor sinoïde et qu'il est très-difficile de signaler par des caractères spéciaux, sinon la présence d'un rouge de fer vif également remarquable dans les porcelaines.

MURANO. En 1758, le sénat accorda aux frères Giannandrea et Pietro Bertolini un privilége pour l'établissement d'une faïencerie. TRÉVISE. On attribue généralement à cette ville des vaisselles à émail blanc et onctueux décoré de rocailles et fleurs dans le style de Moustiers; les émaux, bleu, vert olivâtre, jaune et violet font parfois relief; quelques pièces à bord ajouré ont la plus grande analogie avec celles de Lodi. Une belle écuelle appartenant à M. le docteur Guérard, et qui paraît être de • 11 • Trévise, est marquée:

A côté de ces belles fabrications, il en existait d'autres fort communes; un plat à graffiti, du plus affreux style, portait cette inscription circulaire: Fabrica di boccaleria alla campana in Treviso. Valentino Petro Storgato Bragaldo jo figlio fabricator. Jouane Giroto Liberal figlio fecce. Mattio Schiavon inciso e delineator. Anno dni cic ic cclxix. Cette fabrique de poterie à la Cloche ne vaut pas la peine qu'on s'y arrête longtemps; elle prouve seulement que, même en 1769, la production des graffiti à la Castellane n'était pas confinée à la Frata, et qu'elle avait lieu partout, comme en plein seizième siècle.

Le Nove près Bassano. Cette fabrique a été fondée par des potiers du nom d'Antonibon, dans le courant du dix-septième siècle, ainsi que l'indique Vincenzo Lazari; mais la famille a travaillé longtemps, car un surtout de table daté du mois de décembre 1755, et attribué faussement à Vicence, porte: Della fabrica di Gio. Batista Antonibon alle Nove. M. Reynolds possède un magnifique vase à fond bleu agatisé rehaussé d'or en relief, avec médaillons réservés renfermant de fines copies de tableaux de Le Brun, notamment la famille

de Darius; à la base de la pièce, quatre cartouches répètent cette inscription: Bracciano alle Nove. Évidemment une œuvre aussi exceptionnelle, et qui soutiendrait la comparaison avec les plus riches conceptions de Sèvres, doit sortir de l'usine où se fabriquaient les porcelaines; il resterait à savoir si Bracciano était le directeur de l'établissement ou le peintre.

On a produit à Nove des vaisselles fort remarquables. Un récipient en forme de poisson couché, était d'une merveilleuse imitation de forme et dè couleur; un citron muni de ses feuilles servait de bouton au couvercle; quant au plat de support, découpé et orné de rocailles en relief, il offrait au centre un groupe de fruits, feuillages et rocailles de la plus belle exécution. Ce plat nous a servi à en déterminer un autre de la collection Gasnault; on y retrouve des fruits semblables entourés d'une bordure bleue sopiée de Moustiers; en dessous sont des lettres qui indiquent d'autres artistes et prouvent l'importance de la fabrique.

#### LOMBARDIE

MILAN. Comment cette intelligente cité est-elle restée étrangère au mouvement du seizième siècle? C'est ce que nous ne saurions expliquer; mais lorsque la poterie orientale devint le modèle de la céramique européenne, les faïenciers milanais furent certainement ceux qui se rapprochèrent le plus du type cherché.

Mais n'allons pas trop vite; quelques pièces anciennes sont conçues peut-être dans une pensée plus indépendante; le musée de Bordeaux possède un beau plat dé-

coré de bouquets rappelant les étoffes du dix-septième siècle; le bleu et l'orangé y dominent; en un Imot, rien ne rappelle les préoccupations

chinoises; la marque est celle ci-contre.

Le même nom de ville, sans autre signe, se trouve sous des petites tasses ornées de personnages, style Watteau, au musée de Sèvres.

Où commence le genre chinois pur, c'est dans les services, souvent rehaussés d'or, qui sont signés ainsi:

Milano Milano F=C F-4-C

ou dans ceux de Pasquale Rubati. Le plus intéressant ouvrage de cet artiste se trouve dans la collection Paul Gasnault; ce sont deux jardinières semi-circulaires, d'un émail si beau qu'on les croirait en porcelaine; les bords supérieurs et inférieurs sont ornés de coquilles, rinceaux et rocailles en relief, rehaussés d'or; tout le bandeau nu a reçu, en bleu rouge et or, une décoration de pivoines et fleurettes, qui le dispute en beauté aux plus riches spécimens de vieux Delft. En dessous, on lit:

·F. di Pasquale Rubati. Mil°.

Une assiette du musée de Sèvres, due au même artiste, bien que les couleurs soient un peu plus pâles, porte seulement les initiales de son nom:

L. L. Mil!

Madame Achille Jubinal possède de splendides assiettes, copiées littéralement sur un service de famille



Fig. 28. — Jardinière en faïence de Milan, coll. de Paul Gasnault.

verte; seulement, certaines réserves de la bordure, où devaient figurer des ornements, portent en or une inscription turque indiquant que ces pièces ont été offertes à l'empereur Othman, au nom du roi de Pologne, en témoignage de sincère amitié. On lit, en outre, le nom de la ville de Varsovie. Othman III régna de 1754 à 1757, au moment où la Pologne était sous le sceptre de Frédéric-Auguste II. Comment ce souverain a-t-il été chercher en Italie les éléments d'un présent politique? Pourquoi à Milan plutôt qu'ailleurs? Du reste, ces faïen-

ces sont anonymes, et l'on ne peut pas plus les attribuer à Rubati qu'à tout autre.

Milan a produit des vaisselles à bordure jaune dentée et bouquets de famille rose chinoise, en assez grand nombre; aujourd'hui, la contrefaçon s'est emparée de ce genre et elle en inonde le commerce.

On attribue à Milan un beau service décoré, en camaïeu rouge violacé, de fleurs dans le style de la Saxe, et rehaussé de bordures d'or;

une seule des pièces porte intérieurement cette signature :

qui reste encore inexpliquée.

PAVIE. A-t-il existé une fabrique à Pavie, ou doit-on considérer comme une fantaisie individuelle la production des pièces à graffiti sur engobe qui sont toutes signées ainsi : PRESBITER ANTONIVS MARIA CYTIVS PAPIENSIS PROTHONOTARIVS APOSTOLICVS? En général ces pièces, de petite dimension, sont des plats en terre brune recouverts d'une engobe d'un jaune roux; les bordures consistent en rinceaux de feuillages; les inscriptions courent entre cette bordure et le fond, où figurent parfois des armoiries. La date varie entre 1690 et 1695, et des légendes religieuses ou des proverbes achèvent la décoration; on lit quelquesois: Ave Maria, ou Timete Deum. — Solamente è ingannato chi troppo si fide: Il n'y a de trompé que celui qui a trop de confiance; Chi sta bene quando piove è ben pazzo se si move: Qui se trouve bien quand il pleut serait bien fou de changer.

Un écrivain qui a l'habitude d'écorcher les noms et

les dates, qui lit Curtius où il y a Cutius, et mardy pour martij, augmente le bagage de Pavie en y classant un plat à graffiti représentant le baptême du Christ, et dont il indique la signature comme il suit : Joannes Vicentius Marcellus; il n'y a pas cela, mais bien : Johañes Vicentius MAVRELLVS, ce qui est un nom français latinisé. A quel pays peut-on attribuer cette œuvre de dégénérescence? Ce n'est certes pas à Pavie; les armoiries sont trop mal exprimées pour aider à l'étude de la question, et le dessin est tellement faible qu'il est presque sans intérêt de savoir si Jean-Vincent Maurel ou Maurelle travaillait en Italie, en Savoie ou en France.

Le même auteur avance que, depuis 1650, les Guargiroli se sont succédé dans la fabrication des faïences, genre Rouen et Marseille; il eût été curieux de préciser ce que c'est que ce genre; cela eût servi pour la détermination des céramiques françaises du dix-septième siècle. Quant à nous, il ne nous a été donné d'étudier nulle part les poteries décorées en couleur de la fabrique de Pavie.

Lon. Les faïences de ce lieu ont la plus grande analogie avec celles de Trévise, attendu que les mêmes artistes paraissent avoir travaillé dans les deux ateliers. Ce sont généralement des services à bordures ornementées en rouge de fer, dans le style de l'Inde, et à paysages chinois polychromes en émaux très-fondus.

Il a passé chez M. Osmont une pièce signée Ferret, à Lodi; une autre faïence de la collection Reynolds porte:

M Lodi 1764 le monogramme est ici défiguré, nous le retrouvons visiblement composé des lettres ACM, sur un autre spécimen appartenant au même amateur :



#### ÉTATS DE GÊNES

SAVONE. Nous avons cité précédemment les artistes de cette localité qui ont peint des majoliques à histoires jusqu'au commencement du dix-huitième siècle; nous avons dit de plus que c'est de Savone ou d'Albissola que sont venus les Conrade pour essayer d'établir à Nevers le genre qui périssait en Italie. Mais, comme l'histoire céramique est pleine de faits singuliers et contradictoires en apparence, il nous reste à parler d'artistes français qui auraient porté à Savone même le style antitalien pratiqué dans nos usines méridionales; nous voulons dire les Borelly. Il y a peut-être à étudier et à chercher si le céramiste le plus connu, Jacques Borelly, est véritablement Français et s'il ne descend pas d'une famille péninsulaire.

M. le marquis d'Azeglio possède une pièce portant cette inscription :

### M. A. Borrelli Inuent. Pinx: A. S. 1735.

Le Borrelli qui écrivait ainsi son nom, et qui datait de 1735, nous paraît devoir être un Italien, père de Jacques; lorsque, plus tard, les œuvres de celui-ci

apparaissent, un séjour prolongé dans les usines de Marseille et Moustiers lui a fait prendre les usages de ces contrées, il signe d'abord Borrellij avec deux r et l'j long italien, puis Borellij, enfin une pièce porte Jacques Borrelly, Savonne, 1779, 24 septembre. Beaucoup d'autres ouvrages sont simplement signés: Jacques Borelly. Ce sont surtout des plateaux chantournés, des écuelles couvertes et autres pièces moyennes, à bouquets de fleurs, où, à part le vert olive du Midi, les tons sont un peu crus. Voilà donc un nom qu'on peut inscrire à volonté à l'Italie ou à la France.

#### ROYAUME DE NAPLES

CAPO DI MONTE. Charles III, roi de Naples, fit élever, en 1736, une fabrique de porcelaine à Capo di Monte, près Naples, et l'on y fit, par exception, de la faïence, ainsi que le prouve la magnifique pièce que nous allons décrire: c'est une fontaine de sacristie, composée d'un saint-esprit dominant un groupe de nuages d'où saillissent trois têtes de chérubins; à la base des nuages se rattache une vasque en forme de coquille à reliefs rocaille. L'oiseau saint est en or rehaussé de bleu et de parties brunies; les nuages sont d'argent mat, et les têtes d'or; quant à la vasque, le bleu vif et l'or y dominent, et les moulures mates sont relevées de feuillages et quadrillés obtenus au brunissoir. L'intérieur de la fontaine est émaillé en vert; derrière, on aperçoit la

terre rouge émaillée par places; sur deux angles, où la couverte est assez pure, on a tracé ceci :

auprès de l'N couronné.

Capo di monte Mo<sup>b</sup>.

Bien que d'une époque assez basse, cettc œuvre est des plus remarquables.

Castelli. L'histoire de cette fabrique est fort obscure, soit pour les temps anciens, soit pour la période moderne. A celle-ci appartiennent des petites coupes et des plaques à paysages très-étudiés avec figures, un peu molles de dessin, mais bien campées; c'est l'œuvre des Grue et de leurs élèves. Il est assez difficile de se retrouver parmi les dates diverses et les noms semblables que fournit Castelli; on voit en 1647 un Francesco Grue qui signe: FG. DE. CHA. P.; en 1677, F<sup>s</sup>. A. Grue eseprai; en 1718, D<sup>r</sup> franc. Anton<sup>o</sup> Cav<sup>r</sup> Grue P.; en 1722, fra<sup>s</sup> Ant<sup>s</sup> Grue P. napoli; en 1737:

## Dr. Franci. Anti. Castelli GRUE. P. A.D. MDCCXXXVII.

On connaît en outre un Francesco Saverio Grue, qui, dit-on, aurait réinventé l'art de la dorure sur faience, déjà découvert en 1567, à Pesaro, par Jacques Lanfranco; un artiste de date plus récente est Saverio Grue, dont voici le monogramme, et qui a signé aussi : S. Grue et S. G. P. Car-

lantonio Grue, dont la marque est C. A. G. est selon M. Cherubini, le plus illustre peintre de la famille.

On considère généralement comme élèves des Grue

Gentile, Fuina et Giustiniani; il y a eu deux artistes du nom de Gentile; le premier, auteur d'un christ portant cette inscription: Questo crocifisso del carmine lo fece Bernardino Gentile per sua divozione, 1670, et de la plaque représentant le Martyre de sainte Ursule; mais nous avons rencontré des pièces signées: Gentili P., dont le style affaibli annonçait le dix-huitième siècle.

C'est sans doute aussi de l'école des Grue qu'est sorti l'auteur d'une plaque offrant des ruines dans un paysage, et une bergère filant près de sa vache et de ses Lvc. Ant. Cianico P. moutons; dans un angle du terrain on lisait:

Luca Antonio Giannico est un nom encore inédit.

#### SICILE

PALERME. M. Davillier a relevé cette inscription: Fatto in Palerma, 1606, sur des albarelli d'assez bon style, rappelant le faire de Castel-Durante. C'est sans doute le produit ultime de ces usines siciliennes du seizième siècle dont l'existence ne fait doute pour personne, bien qu'on n'ait pu encore déterminer aucune œuvre ancienne authentique. On rencontre d'intéressantes pièces évidemment italiennes dont le style particulier ou les monogrammes déroutent le classificateur; une coupe à pied, chargée de fruits en relief, datée de 1634, nous a offert ces 3.6. NA.

- se lisait dans une cuve circulaire décorée intérieurement de bouquets, styte Moustiers, et de poissons nageant au fond, et au dehors d'arabesques, genre Rouen, en émaux polychromes trèsdoux.
- B. S. 1760. Vases couverts à oves en relief et anses torses; décor polychrome à médaillons rocaille avec guirlandes de fleurs.
- F.F. Plats et assiettes, genre de Milan, chrysan-thémo-pæonien.
- F. 5 F Services peut-être de même provenance, style de la famille rose.
  - Assiette en belle faïence, à décor sino-français en bleu, jaune et vert pâle.
- SG: GG: Vase bursaire à couvercle, portant en relief des tiges fleuries, coloriées au naturel.
- I. G. S. Grandes gourdes à fond jaune citron, chargées de branches fleuries en relief, coloriées au naturel.



un rouge d'or intense. Ces couleurs et le style des sujets indiquent une fabrication italienne.

Pa Ga Vases de spezerie fond bleu à arabesques 1638 et trophées bruns, médaillons armoriés.

P.R. Service en belle faïence décorée en camaïeu violet, de bouquets, oiseaux et insectes.

Coupe à décor chinois, l'extérieur chrysan-VH thémo, l'intérieur rose, entourant des personnages Watteau dansant. Rehauts d'or.

Théière de forme rocaille à reliefs; décor de bouquets de tulipes, en bleu rehaussé d'or.

Cache-pots anses à mascarons; décor bleu, ornements et bouquets espacés.

Citons encore parmi les singularités un pot à surprise ayant au fond un cœur entouré de rayons, et cette double devise: *Mate*, *furbe*. Est-ce une allusion au cœur même, fou et trompeur, ou à la pièce?

M. le marquis d'Azeglio possède un beau vase couvert à piédouche et anses torses dont les sujets ont un intérêt d'histoire; dans un grand médaillon est un pape qui encense la sainte Vierge entourée d'une couronne d'étoiles et toute rayonnante; on lit au-dessus et au-dessous: CLEMENS XI VIRG. SINE LABE CONCEPTÆ FESTUM

GELEBRANDUM EDICIT. — NEC SOLIS INSTAR SOLA REGNAT ILLU-STRATQUE. Sur l'autre face, un homme verse l'huile sur la flamme d'un autel; l'inscriptiou dit : Clemens XI PONTIFEX CREATUR — OLEM SUPER LAPIDEM RECTUM. Cette pièce est donc commémorative de la fête de l'Immaculée Conception fondée par Clément Albani, pape de 1709 à 1721.

Voici une autre pièce religieuse; sur un plat brun coloré par un fouetté de manganèse on a enlevé à la pointe une jolie frise arabesque qui ressort en blanc. Au centre, un médaillon réservé porte l'aigle éployée avec la couronne de fer; en dessous on lit:

# S. AGNIESA. = GAT<sup>NA</sup>. ONOFRI. 1751.

Nous mentionnons ici sous toute réserve de grands plats à bordures chargées de fruits et d'animaux, chiens, chats, etc. Au centre sont des grotesques, nous ne dirons pas dans le genre de Callot, mais plutôt imités de ce qu'on voit sur les porcelaines napolitaines. La signature J. D. L. F. pxit. a été indiquée comme signifiant : De La Fontaine pinxit. C'est là un nom français que nous sérions étonné de trouver en Italie, et, d'un autre côté, nous ne connaissons aucune fabrique française qui ait peint dans ce style et avec ces émaux nombreux, mais pâles et lavés.

#### § 9. — ESPAGNE ET PORTUGAL

On a vu, dans le premier volume de ce travail, à quelle époque reculée remontait l'origine de la céramique espagnole, et comment, du douzième siècle à l'époque actuelle, les œuvres dorées des Arabes et des Maures s'étaient transformées sous l'influence chrétienne.

Mais ce genre de faïence n'est pas le seul qui ait été fabriqué dans la péninsule ibérique; on pourrait même considérer les ouvrages à reflets métalliques comme destinés au commerce d'exportation, tandis que les poteries émaillées rehaussées de couleurs servaient à la consommation locale. Malheureusement, les renseignements précis manquent sur le style spécial à chaque centre, et nous devons nous borner à reproduire les rarcs indications puisées dans les voyageurs modernes: pour faciliter les recherches, nous les classons par ordre alphabétique.

ALCORA, près Valence. Dans son Voyaye d'Espagne, de Laborde signale cette fabrique comme la plus importante de la province, et il annonce qu'elle appartient à la famille d'Aranda. Un mémoire publié par D. Calvet semble contredire ces énonciations; il place la fabrique du duc d'Aranda à Denia, ville du royaume de Valence, située à 18 lieues sud-est de cette capitale. Mais les monuments viennent ici donner raison à de Laborde; une précieuse coupe appartenant à M. Charles Davillier et

représentant la famille de Darius, d'après Lebrun, porte en dessous cette inscription: ALCORA ESPANA. Soliva. Or l'artiste est un de ceux qui, formés à l'école de Moustiers, ont pratiqué le genre alternativement en France et en Espagne. Beaucoup de pièces d'Alcora doivent donc être retirées des collections purement françaises où elles figurent à tort; seulement leur détermination est chose très-délicate.

Il est à croire, d'ailleurs, que la poterie distinguée faite sous l'inspiration française n'est pas la seule qui soit sortie d'Alcora; nous avons vu un vase à deux anses, de forme arabe rappelant les alcarazas et décoré, sur émail lisse et blanc, d'oiseaux et de fleurs grossièrement peints, qu'on assurait être de cette fabrique.

Un autre, plus commun encore, marqué semblait de même origine; enfin un plateau lobé, de la collection du docteur Guérard, et rappelant encore les traditions de la Renaissance par ses masques et ses rinceaux, offrait de grandes analogies techniques avec les pièces précédentes et portait les sigles:

ALCOY, dans le royaume de Valence. On doit croire que la faïence de ce lieu a un certain mérite puisque, selon de Laborde, elle est envoyée en Catalogne, en Aragon, dans le royaume de Murcie et en Castille; c'est presque la seule, dit-il, dont on se sert à Madrid. Nous n'en connaissons pas les caractères.

Denia. D'après ce que nous avons dit plus haut en parlant d'Alcora, il faut peut-être effacer le nom de cette localité de la liste des usines espagnoles. Manisez, royaume de Valence. La principale production de ce centre était celle des ouvrages dorés; presque tous les habitants y étaient occupés, et à la fin du siècle dernier, il y avait encore trente fours en activité. On faisait aussi à Manisez des azulejos, mais très-inférieurs à ceux de Valence.

Onda, dans la même province, a fait des faïences destinées à la consommation locale.

Ségovie, dans la Vieille-Castille. Il existait dans cette ville une fabrique peu importante, au moment où de Laborde publiait son Voyage.

Séville, en Andalousie. Le même auteur cite ce centre comme possédant une usine, qui, sans doute, a dû avoir une grande importance et une longue durée. Nous avons rencontré des faïences ayant une grande analogie de fabrication et de style avec celles de Savone; seulement, le brun et le jaune orangé étaient les couleurs dominantes de la décoration, composée de figures d'assez bon style, de guirlandes de fleurs et de ruines; la lettre S surmontant une étoile à cinq branches formait la marque. Quelques personnes ont voulu voir, dans ces deux signes, la preuve d'une origine italienne, l'S signifiant Salomoni, et l'étoile figurant le nœud de Salomon; nous avons déjà expliqué, tome II, que le nœud de Salomon, signe cabalistique, se compose de deux triangles superposés; d'ailleurs Salomoni travaillait à une époque antérieure à celle indiquée par la décoration des pièces andalouses. Un beau casque, de la collection Patrice Salin, ornementé en bleu dans le genre de Moustiers, reproduit la même marque avec un sigle d'artiste. Les monuments exposés en 1865 par M. Arosa et peints de la danse du fandango, de taureaux conduits à la course, des armoiries de la cathédrale de Séville, de la vue de la Tour de l'or, bien que d'une époque moins ancienne et d'une facture lâchée qu'explique la grande proportion des pièces, se rattachaient parfaitement aux ouvrages décrits plus haut.

TALAVERA de la Reyna, dans la Nouvelle-Castille. Alexandre Brongniart cite cet établissement, renommé dès le seizième siècle, comme le vrai centre de la fabrication des terres émaillées; en effet, on dit en Espagne du Talavera pour signifier de la faïence, comme on dit du Delft en Hollande et en Angleterre.

L'émail du Talavera est blanc et bien glacé; serait-ce là qu'on aurait fait la cloche de couvent de la collection Arosa, où la légende: Saint François, priez pour nous! 1769, surmonte la vue d'un village avec ses églises et ses tours? Les anciens écrivains parlent d'une poterie verte et blanche spéciale à cette fabrique; nous avons vu un beau plat, de style presque mauresque, où ces couleurs mises en engobe formaient une riche composition relevée de graffiti et de chatirons de manganèse.

Tortosa, en Catalogne. De Laborde, généralement sévère pour les industries espagnoles, dit qu'il existe à Tortosa deux manufactures dont les pièces sont trèscommunes. Les ouvrages de ce centre nous sont inconnus.

TRIANA, faubourg de Séville, en Andalousie. Plusieurs fabriques ont fleuri en ce lieu, les unes destinées à la

production des épis dont, depuis l'époque arabe, on couronne les édifices, les autres spécialisées au façonnage des azulejos de revêtement.

Valence. Cette capitale a été, de tous temps, renommée pour ses azulejos, fabriqués avec l'argile de Quarte, vernissés avec soin, et souvent décorés de scènes importantes peintes sur un grand nombre de carreaux ou malons réunis. Les monuments et les palais de l'Espagne offrent de fréquentes applications de ce genre de décor, qui s'est continué jusqu'à l'époque actuelle, ainsi qu'on en peut juger par deux tableaux exposés à Sèvres. L'un représente la reddition de Valence par les Sarrasins et porte cette légende: Dia 2 de octubre del ano 1239. Conquista de la ciutad de Valencia. Entreyan los Sarracenos las llaves al rey D. Jaime. L'autre figure une réunion de dames parées et d'officiers en grand uniforme, avec cette seule indication: De la Real fabrica de Azulejos de Valencia. Año 1836.

On comprendra l'importance qu'on attachait en Espagne à la décoration céramique par ce seul fait : on attribue à Pablo Cespedes, bon peintre et excellent poëte, auteur d'un poëme didactique sur la peinture, le tableau sur faïence qui couvre une paroi de la chapelle où se voit le tombeau du cardinal Ximénès dans l'église de Saint-Ildephonse, à Alcala de Henarès.

En 1788, Gournay mentionnait à Valence trois fabriques de carreaux dirigées par Casanova, Cola et Disdier; le nom de ce dernier semblerait indiquer une origine française. Lors du voyage de de Laborde, trois fourneaux à azulejos étaient encore en activité dans la ville.

VILLA FELICHE, en Aragon. Le même voyageur, en énonçant qu'il existe une manufacture de faïence dans ce lieu, ajoute que les produits en sont fort communs.

Est-ce là ce que les écrivains enseignent sur l'Espagne? Non certes; nous avons parlé ailleurs de ces plats à Matamores dont le prototype curieux a été rapporté par madame Furtado; le genre s'est perpétué dans la péninsule et semble même avoir pénétré dans les Pays-Bas avec les gouverneurs espagnols. Mais ce n'est pas tout; les villes mentionnées dans Marineo Siculo et les autres historiens anciens n'ont certes pas renoncé tout d'un coup à une industrie qui leur avait procuré honneur et profit : il doit donc exister des faïences de Biar, Trayguera, Paterna, Alaquaz, Monçada, Quarte, Carère, Villalonga, de Barcelone, Murcie, Morviedro et Tolède, renommées dès le seizième siècle, de Jaën et de Teruel; espérons donc qu'un chercheur savant, versé dans la connaissance des mœurs et de la langue du pays, éclairera ces questions intéressantes. Nous l'avons dit déjà, le travail de M. Charles Davillier sur les ouvrages dorés le désigne naturellement pour cette seconde entreprise, complément naturel de la première.

#### PORTUGAL

Ce pays est en quelque sorte le nouveau monde de la céramique, car ce n'est que depuis le voyage de M. Natalis Rondot et la grande Exposition universelle de 1867, qu'on a pu apprécier le mérite et l'étendue des travaux des Portugais dans l'art de terre. Ont-ils été chez eux les inventeurs d'une fabrication que toutes les nations éclairées inauguraient en même temps? les majoliques italiennes leur ont-elles servi de modèles? ou plutôt les Arabes et les Maures n'auraient-ils pas été leurs premiers instituteurs? Ces questions seront bientôt résolues, aujourd'hui que la curiosité est éveillée parmi les amateurs portugais.

Pour ce qui touche l'époque moderne, on peut dire que tous les genres ont été heureusement imités et qu'il est fort difficile de distinguer des types normands ou provençaux, les fabrications analogues sorties du Portugal.

Mais avant tout, parlons des azulejos qui, dans cette partie de la péninsule, ont été traités avec non moins de succès qu'en Espagne. Dès 1850, le Magasin pittoresque signalait l'emploi général de cette décoration dans les édifices publics et les maisons particulières qui, parfois, sont recouvertes de carreaux émaillés de la base jusqu'au toit; ils représentent des châsses, des sujets sacrés ou historiques, des paysages, des vases remplis de fleurs, des arabesques, etc. Les principaux faits de la révolution de 1640, qui enleva le Portugal à l'Espagne, sont figurés en tableaux céramiques dans l'hôtel du comte d'Almada au Raio; c'est là que les conjurés se réunissaient et qu'eut lieu l'acclamation de Jean IV de Bragance. Le sujet principal montre l'attaque du palais par les soldats espagnols : le comte, du haut de son balcon, harangue la foule et lui présente un

drapeau avec cette inscription: « Liberdade! liberdade! viva el rey dom Joao IV! » Au premier plan, la bataille est engagée et des chevaux effrayés entraînent un carrosse de forme antique. L'un des deux autres tableaux représente la procession et le miracle qui inaugurèrent la révolution: l'archevêque de Lisbonne, Rodrigo da Cunha, marche en tête de la multitude portant la croix, lorsque le Christ détache et étend son bras droit.

L'église de Saint-Mamède, à Evora, est décorée d'azulejos purement arabesques, mais ceux du collége de Saint-Jean-l'Évangéliste présentent des sujets historiques, à figures de grandes dimensions; ils ont été peints par Antonio d'Oliveira.

LISBONNE. La capitale du Portugal a eu, on devait s'y attendre, un certain nombre de fabriques dont les produits courants étaient des vases et vaisselles à fond blanc, avec arabesques et fleurs, soit en bleu, soit en couleurs, où dominent le vert, le jaune, le bleu et le violet. Mais la plus importante de ces fabriques est celle qui, sous le titre de manufacture royale de Rato, a fourni des ouvrages de tous genres. L'Exposition universelle nous a montré un vase figuratif formé d'une tête de nègre coiffée d'un turban; des récipients à anses composées de génies couronnés, et surmontés de poissons et légumes en relief; un flambeau dont le corps est un dauphin s'appuyant sur des coquilles et des plantes marines et accoté d'écussons, l'un avec les bustes en relief des souverains portugais, l'autre avec la légende: MARIA I ET PEDRO III, PORTUGALIÆ REGIBUS. Puis, auprès de ces spécimens, des vaisselles genre Rouen

d'un très-beau caractère, d'autres à fleurages et rinceaux, paysages et fleurs détachées. D'après ce que nous indique M. Natalis Rondot, l'usine de Rato aurait eu une marque ordinaire composée des lettres FR. Les chiffres ci-contre ont été relevés en outre sur quelques spécimens.

CALDAS. Cette manufacture semblerait s'être spécialisée pour les faïences à relief; le plus grand nombre est recouvert d'un enduit noir; les autres ont les émaux habituels du pays, le violet, le jaune et le vert. Des taureaux sur terrasse sont d'un excellent dessin et d'un modelé très-habile; on les vend néanmoins à très-bas prix.

Combre a fait aussi de la faïence noire d'une remarquable délicatesse: telles sont une écritoire et une théière qui ont figuré au champ de Mars.

Porto. La ville de Porto a eu plusieurs fabriques qui ont produit des poteries variées de forme et de style. On rencontre depuis les pots de pharmacie décorés en bleu jusqu'aux vases de forme et aux vaisselles armoriées. Une assiette à bouquets détachés portant au centre une fontaine, offrait cette inscription dans un médaillon soutenu par des oiseaux: Na real fabrica do cavaquinho.

— Porto. Une tasse était entièrement occupée, sur sa face antérieure, par les armes du Portugal.

La fabrique de Saint-Antoine de Porto était représentée au champ de Mars par un lion dans le genre de ceux de Lunéville, et par des fontaines posées sur leurs piédestaux et ornées de fleurs et branchages en relief coloriés en bleu.

L'histoire de ces divers établissements, encore un peu obscure, ne tardera pas à se développer; nous en avons pour garant le zèle des amateurs portugais en tête desquels il faut placer S. M. dom Pedro, père du roi régnant, M. le marquis de Pombal, M. le comte de Penafiel, M. le baron d'Alcochete, etc.

## LIVRE II

#### **PORCELAINES**

## CHAPITRE PREMIER

#### PORCELAINE TENDRE

§ 1". - Porcelaine artificielle ou française.

#### PORCELAINE TENDRE FRANÇAISE

Nous avons dit ailleurs comment la première porcelaine tendre européenne fut découverte, au seizième siècle, en Italie, dans le laboratoire de François I<sup>er</sup> de Médicis; mais cette entreprise individuelle devait tomber avec son protecteur, et près d'un siècle plus tard, la France cherchait de nouveau un secret poursuivi par toute l'Europe. Le premier document officiel qui mentionne les efforts de nos potiers est un arrêt rendu par Louis XIV, le 21 avril 1664, en faveur de Claude Révérend, bourgeois de Paris. Cet homme avait été étudier en Hollande l'art de la faïencerie et il était parvenu à contrefaire la porcelaine aussi belle et plus que celle qui vient des Indes orientales; il était donc autorisé à établir en France la fabrication de cette poterie, dont on eût pu lui dérober le secret dans les Pays-Bas, et à



Fig. 29. — Boîte à épices, porcelaine d'essai, coll. A. J.

faire en même temps des terres émaillées façon de Hollande. Celles-ci nous les avons décrites page 54. A-t-il été plus loin? On a prétendu qu'il fallait entendre par la contrefaçon de la porcelaine des Indes précisément cette faïence hollandaise qualifiée porcelaine par ses inventeurs. Cette théorie ne supporte pas l'examen; l'industriel qui avait été apprendre là-bas à faire la faïence japonée n'aurait pas craint que ses professeurs lui en enlevassent le secret; Révérend a évidemment travaillé à la découverte de la poterie transl cide. Qu'il n'y ait pas réussi, c'est ce que nous admettons nous-même, et en lui attribuant certains essais marqués:

nous ne l'élevons pas bien haut; les trois ou quatre pièces où l'on retrouve ce chiffre sont si grossières et annoncent une telle inexpérience qu'il faut bien les placer parmi les tâtonnements d'un art dans l'enfance. Il en est de même d'une salière qui nous appartient et qui est inscrite des lettres

Un peu plus tard, le 31 octobre 1673, Louis Poterat, sieur de Saint-Étienne, obtenait l'autorisation de fabriquer, à Saint-Sever, de la véritable porcelaine de la Chine et de la cuire conjointement avec la faïence de Hollande. Ici déjà il y avait progrès; les auteurs contemporains parlent de la découverte de Poterat, et s'il n'a jamais existé de production pratique et industrielle de cette porcelaine, on en peut voir à Sèvres un charmant spécimen; c'est un petit pot couvert et à anse, orné d'arabesques en bleu et d'un blason aux armes de la famille Asselin de Villequier.

Pendant que l'industriel rouennais procédait à ces tentatives, accessoire insignifiant de sa fabrication de faience, Pierre Chicanneau, maître d'un établissement à Saint-Cloud, expérimentait avec ardeur et mourait, léguant à ses enfants des procédés certains; ceux-ci, dès avant 1696, avaient obtenu la porcelaine prototype de la pâte tendre française; le 16 mai 1702, des lettres patentes assuraient aux héritiers Chicanneau le bénéfice de leur découverte. La porcelaine tendre de Saint-Cloud, chacun la connaît; blanche, laiteuse, très-translucide, elle est souvent décorée en camaïeu bleu d'arabesques de goût français; parfois des dessins archaïques chinois y sont exécutés en émaux vifs et chauds. Martin

Lister, médecin de la reine Anne d'Angleterre, nous apprend quelle était, en 1698, la perfection des produits, les uns imitant en or l'apparence d'un damier, les autres reproduisant tous les dessins de la Chine en offrant des ornements du meilleur effet et de la plus grande beauté.

SAINT-CLOUD, 1695. Nous inscrivons donc sous cette rubrique et sous cette date la première usine française ayant livré au commerce la porcelaine tendre. Ses



Fig. 30. — Porcelaine de St-Cloud, au soleil, coll. A. J.

marques ont varié; la plus ancienne, indiquant la protection de Louis XIV, de 1702 à 1715, est l'ombre de soleil

絲

allusion à la devise inventée par d'Ouvrier: Nec pluribus impar. La seconde, qui remonte assez haut et s'est continuée pendant toute la durée de l'établissement, est celle ci-contre: Son explication est facile. Au moment où

Barbe Coudray, veuve de Pierre Chicanneau, obtenait, avec ses enfants, le privilége royal, son état s'était modifié; elle avait épousé Henri Trou, huissier de l'antichambre du duc d'Orléans;

celui-ci s'étant fait agréer dans la communauté des maîtres émailleurs, verriers-faïenciers, le 1et septembre 1706, se mit alors à la tête de l'établissement et en signa les produits. Lorsque, après des prolongations successives et des contestations entre les membres divers de la famille, l'usine de Saint-Cloud passa aux mains de Henri Trou fils, protégé du duc d'Orléans, la marque resta la même.



Fig. 51. — Pot à anse, St-Cloud, polychrome, coll. A. J.

LILLE, 1711. Les sieurs Barthélemy Dorez et Pierre Pélissier, son neveu, fondèrent, avec le concours du magistrat de Lille, cette manufacture, pendant que la ville était au pouvoir des Hollandais. Français tout deux, nos industriels voulaient faire une porcelaine française, en tout semblable à celle de Saint-Cloud; ils le déclarent dans leurs actes, et, après que le traité d'Utrecht eut

rendu la cité à ses anciens possesseurs, ils n'hésitèrent pas à réclamer des priviléges spéciaux pour un établissement utile au pays.

La porcelaine de Lille, longtemps confondue avec celle des Chicanneau, s'en distingue par un œil un peu plus blanc; le décor est identique à celui de Saint-Cloud, mais un peu moins fin dans le camaïeu bleu. La première marque consiste dans cette initiale : un peu plus tard on trouve un ou deux L plus légers :

Probablement entre 1716 et 1717, lorsque Dorez

remplacer le nom de la ville. Enfin sur une charmante tasse d'époque plus récente, à fleurettes et rinceaux, nous trouvons sous la soucoupe, L, et sous la tasse, B. Nous ignorons ce que signifie ce dernier signe.

M. J. Houdoy, attribue également à Lille des assiettes excessivement lourdes de pâte et peintes en couleurs polychromes, de bordures et de bouquets chinois style de la famille rose. Nous n'oserions nous prononcer sur l'origine de ces pièces, qui paraissent plutôt italiennes que françaises.

Paris, faubourg Saint-Honoré. Vers 1722. Marie Moreau, veuve de Pierre Chicanneau II (neveu de Jean) établit une succursale de Saint-Cloud, rue de la Ville-l'Évêque. Nous attribuons cette marque à la nouvelle usine.

CHANTILLY, 1725. Établie par Ciquaire Cirou, sous la protection de Louis-Henri prince de Condé, cette manufacture obtint des lettres patentes, le 5 octobre

1735. Son but était l'imitation de la porcelaine coréenne, dont le prince possédait une remarquable collection, et il fut pleinement atteint; sur un émail d'étain on voit courir les plantes orientales, gravir l'écureuil et s'étaler la haie, en tons variés mais un peu froids. Plus tard,



Fig. 32. — Théière en porcelaine de Chantilly, coll. A. J.

on renonça à l'émail opaque et les fleurs façon Saxe, les décors genre Sèvres se fondirent dans une couverte vitreuse semblable à celle de Mennecy. La marque constante de Chantilly a été un cor de chasse d'abord tracé en rouge avec beaucoup de soin, puis esquissé rapidemment en bleu et accompagné de lettres indiquant les noms des décorateurs.

Les successeurs de Cirou furent Antheaume, Potter, Baynal et Lallement.

MENNECY-VILLEROY, 1735. C'est au lieu dit les Petites-Maisons, dans la terre du duc de Villeroy et sous sa protection, que François Barbin établit cette fabrique. La pâte en est fine et translucide, le vernis lisse et uni; quant aux peintures, elles abordent tous les genres depuis le décor archaïque de Chantilly, les bouquets de



Fig. 35. — Porcelaine de Mennecy, coll. A. J.

style français, jusqu'aux riches compositions de Sèvres avec fonds variés et rehauts d'or. Malgré les défenses de Sèvres, Mennecy a fait bon nombre de figurines coloriées et quelques biscuits d'une importance remarquable. La marque de tous les produits est celle-ci:

Tracée en couleur ou en or, elle indique les plus anciens produits; faite en creux dans la pâte, elle est plus fréquente et plus voisine de nous. Barbin eut pour successeurs Jacques et Julien, qui conservèrent

l'établissement jusqu'à l'expiration du bail des bâtiments en 1773. Ils transportèrent alors leur matériel à Bourg-la-Reine.



Fig. 34. — Pot à lait de Mennecy, coll. A. J.

Paris, faubourg Saint-Antoine. Réaumur mentionne une manufacture de porcelaine commune en ce lieu, vers 1739. Ses produits sont encore indéterminés.

Vincennes, 1740. En voyant se développer à l'étranger l'industrie des poteries translucides, le pouvoir s'inquiétait et aspirait à créer chez nous une concurrence sérieuse, à la Saxe surtout. Les frères Dubois, anciens élèves de Saint-Cloud, vinrent, en 1740, offrir à M. Orry de Fulvy, intendant des finances et frère du ministre de Louis XV, de lui révéler le secret d'une nouvelle porcelaine. On leur donna un laboratoire à Vincennes et

l'on pourvut aux dépenses de leurs essais. Après trois ans de simulacres de travaux qui avaient coûté 60,000 fr., il fallut les chasser. Gravant, l'un de leurs ouvriers, avait suivi les essais avec intelligence, et, par ses expériences personnelles, il obtint une porcelaine tendre dont il céda le secret à M. Orry de Fulvy.



Fig. 55. — Seau à rafraîchir, porcelaine de Vincennes, coll. de M. le duc de Martina.

Tel fut le point de départ de la manufacture royale. D'abord on forma, en 1745, une compagnie composée de huit commanditaires et garantie par un privilége délivré sous le nom de Charles Adam. Celui-ci s'étant plaint du tort que lui faisait la contrefaçon des fleurs, on révoqua son privilége, en 1752, pour le transférer à Éloy Brichard.

En 1753, le roi s'intéresse pour un tiers dans les frais de l'établissement qui prend le titre officiel de manu-

facture royale de porcelaine de France. On avait marqué

jusque-là de deux L croisés parfois avec un point au milieu; dès ce moment la marque devient obligatoire et elle doit être accompagnée d'une lettre servant de chrono-



gramme, A pour 1753, B pour 1754 et ainsi de suite. En même temps des mesures sont prises contre les contrefacteurs et la protection s'établit sur des bases sérieuses.

Un immense développement dans la production fut le résultat de l'organisation nouvelle; aussi, la société se trouvant trop à l'étroit, résolut de quitter Vincennes pour s'établir chez elle; on acheta à Sèvres un vaste terrain sur lequel était la maison de Lully et on y fit construire les bâtiments où se trouve encore la manufacture.

Sèvres, 1756. A partir de l'époque de ce changement le nom même de Vincennes fut oublié et les anciens produits comme les nouveaux prirent le nom de Sèvres. La protection augmenta encore ses rigueurs en restreignant les droits des autres usines; la sculpture, la peinture et l'or leur étaient interdits, elles ne pouvaient produire que de la vaisselle en camaïeu. Depuis le 1<sup>er</sup> octobre 1759, Boileau dirigeait au nom du roi, devenu seul propriétaire, et le privilége ainsi assuré, il ne s'occupait plus que de perfectionner les ouvrages et surtout de chercher la pâte dure. Nous dirons, à l'histoire de cette dernière, comment les éléments en furent découverts.

Dès son origine la manufacture royale de porcelaine

de France s'adonna à la production des fleurs coloriées. destinées à garnir les lustres, les girandoles et les bronzes dorés; elle créa en même temps les vases de grande ornementation, des formes les plus élégantes et les plus variées; la salle des modèles, reformée par M. Riocreux, peut seule donner une idée de leur nombre et de leur importance. Cette même salle montre aussi la plupart des groupes et figures qui s'exécutaient en biscuit, c'est-à-dire en pâte de porcelaine sans couverte. Falconnet, Pajou, Clodion, Boizot, La Rue et nombre d'autres modeleurs, exécutaient ces figures. Duplessis, orfévre du roi, composait les modèles de vases. Bachelier surveillait toutes les parties d'art et dirigeait les peintres qui, sur des cartons spéciaux où d'après des tableaux célèbres, exécutaient ces figures grassement modelées, douces de ton, fondues dans le vernis perméable, qui donnent à la pâte tendre sa supériorité.

Les chimistes avaient d'ailleurs largement contribué à l'éclat des ouvrages de grand luxe en créant des couleurs splendides pour les fonds; le plus ancien, le bleu de roi, plus riche qu'une pierre précieuse, se montre tantôt marbré et semé de veinules d'or comme une lazulite, tautôt uni et relevé d'arabesques en or de relief. En 1752, Hellot découvrait ce charmant fond céleste obtenu du cuivre et qu'on nomme bleu turquoise; de la même époque à 1757, Xzrowet trouvait le rose carné dit Pompadour. En même temps apparaissaient le violet pensée, le vert pomme ou vert jaune, le vert pré ou vert anglais, le jaune clair ou jonquille, et ces tons, combinés de mille manière, associés aux fleurs,



Fig. 38. — Vases en porcelaine tendre de Sèvres, coll. de M=• la baronne James de Rothschild.

|   |   |   |   |   | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| • |   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   | , |   |   |   |   |
|   | , |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   | ı |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   | • | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |

aux sujets, aux emblèmes, rendaient sans pareille la variété des œuvres sorties de l'établissement.

Au moment où Sèvres devint la propriété du roi, Boileau, nous l'avons dit, fut nommé directeur; en 1773 Parent lui succéda et fut remplacé en 1779 par Régnier, qui fut emprisonné en 1793. Des commissaires membres de la Convention administrèrent alors, abandonnant à Chanou l'inspection des travaux. Celui-ci fut remplacé, sous le Directoire, par un triumvirat composé de MM. Salmon, Ettlinger et Meyer, qui restèrent en fonctions jusqu'en 1800, époque de l'avénement d'Alexandre Brongniart. A sa mort, survenue en 1847, ce savant eut pour successeur M. Ebelmen, trop tôt enlevé à la manufacture et aux sciences. Aujourd'hui c'est M. Regnault, autre illustration des sciences physiques, qui dirige l'établissement.

De 1753 à 1792 la date des ouvrages est indiquée,

nous l'avons dit déjà, par une lettre de l'alphabet; A est la première année, B la seconde, etc., la lettre Q ou la comète exprime 1769. Z venant clore la série en 1777, on double les lettres et AA marque 1778, comme 00 indique 1792. Nous ne poursuivrons pas, la

pâte tendre n'étant plus guère qu'un accident à cette époque; les autres marques se trouveront à la pâte dure.

Nous allons donner ici la liste des peintres et décorateurs de la période ancienne avec la marque assignée à chacun d'eux.

#### MONOGRAMMES:

- A Asselin, portraits, miniatures.
- *1* Bar, bouquets détachés.
- Boulanger, bouquets détachés. (Même initiale un peu plus étroite.)
- Baudouin, ornements, frises.
  - Bulidon, bouquets détachés.
    - C. Castel, paysages, chasses, oiseaux.
- ch. Chabry, miniatures, sujets pastoraux.
- C. 77. Commelin, bouquets, guirlandes.
- C.D. Chàpuis aîné, fleurs, oiseaux, etc.
  - Dusolle, bouquets détachés.

DR. Drand, chinois, dorure.

DT. Dutanda, bouquets, guirlandes.

Couturier, dorure.

Falot, arabesques, oiseaux, papillons.

£ Levé (Félix), fleurs, chinois.

🗜 - Pfeiffer, bouquets détachés.

Barrat, guirlandes, bouquets.

fx Fumez, fleurs, arabesques.

Gd. Gérard, sujets pastoraux, miniatures.

Grémont, guirlandes, bouquets.

8

Hunny, fleurs.

ou LR. La Roche, bouquets, guirlandes, attributs.

 $\hbar c$ . Héricourt, guirlandes, bouquets détachés.

HP. Prévost, dorure.

🏃 'Jubin, dorure.

jc. Chapuis jeune, bouquets détachés.

Chanou (Madame), née Julie Durosey, fleurs détachées, frises légères.

In Henrion, guirlandes, bouquets détachés.

J. n. Chavaux fils, dorure, bouquets détachés.

Thevenet fils, ornements, frises.

K. Dodin, figures, sujets, portraits.

L Levé père, fleurs, oiseaux, arabesques.

13. Le Bel jeune, guirlandes, bouquets.

Le Bel aîné, figures et fleurs.

LG. LG. Le Guay, dorure.

LL L Lecot, chinois, etc.

LS Parpette (Mademoiselle Louison), fleurs détachées.

 $\mathcal{L}R$ . ou H. La Roche, bouquets, guirlandes, attributs.

Massy, fleurs et attributs.

M:M Michel, bouquets détachés.

Moiron fils, bouquets détachés.

Morin, marines, sujets militaires, amours.

# **MB** mb Bunel (Madame), née Buteux, bouquets.

Aloncle, oiseaux, animaux, attributs.

nq. Niquet, bouquets détachés.

Parpette, fleurs.

72. Pierre aîné, fleurs, bouquets détachés.

Pb  $\mathscr{D}\!\!/\!\!3$  Boucot, fleurs, oiseaux, arabesques.

Pithou jeune, figures, fleurs, ornements.

SK. Pithou aîné, portraits, sujets d'histoire.

P1 7.7. Pierre jeune, bouquets, guirlandes.

6. Girard, arabesques, chinois, etc.

R. Maqueret (Madame), née Bouillat, bouquets.

Roussel, bouquets détachés.

C. Mérault aîné, frises diverses.

Binet (Madame), née Sophie Chanou, guirlandes, bouquets.

Nouailher (Madame), née Sophie Durosey, fleurs détachées, frises légères.

Schadre, oiseaux, paysages.

Binet, bouquets détachés.

Vandé, dorure, fleurs.

Gérard (Madame), née Vautrin, bouquets, frises légères.

Hilken, figures, sujets pastoraux.

W. Vavasseur, arabesques, déchirés, etc.

- C. Grison, dorure.
- X Micaud, fleurs, bouquets, cartels.
- 9. Bouillat, fleurs, paysages.
- Joyau, bouquets détachés.
- 5 Carrier, fleurs.
- 6 Bertrand, bouquets détachés.
- 9. Buteux fils, aîné, bouquets détachés.
- 9 Mérault jeune, bouquets, guirlandes.
- 2000 Vincent, dorure.

#### CHIFFRES ET EMBLEMES DIVERS



Fig. 37. — Porcelaine tendre de Sèvres, coll. A. J.



Armand, oiseaux, fleurs, etc.



Rocher, figures.



Taillandier, bouquets, guirlandes.



Vieillard, attributs, ornements.



Dieu, chinois, fleurs chinoises, dorure.

Buteux fils, jeune, sujets pastoraux, enfants, etc.

 $\triangle$ 

Capelle, frises diverses.

Noël, fleurs, ornements.

Ledoux, paysages et oiseaux.

Bienfait, dorure.

\* Caton, sujets pastoraux, enfants, portraits.

🛱 🗶 Xzrowet, arabesques, fleurs.

Sinsson, fleurs, groupes, guirlandes.

Buteux père, fleurs, attributs.

Gomery, oiseaux.

Leguay, miniatures, enfants, chinois.

Fontelliau, dorure.

Mutel, paysages.

Rosset, paysages, etc.

- 3
- Evans, oiseaux, papillons, paysages.
- 9
- Cardin, bouquets détachés.
- 1
- Thevenet père, fleurs, cartels, groupes.
- 3
- 'Cornaille, bouquets' détachés, fleurs.
- Chulot, attributs, fleurs, arabesques.
- ×
- Chavaux père, dorure.
- SS
- Catrice, fleurs, bouquets détachés.
- 太
- Choisy (de), fleurs, arabesques.
- in the
- Anteaume, paysages et animaux.



Bouchet, paysages, figures, ornements.

0

Pouillot, bouquets détachés.



- O Sioux jeune, fleurs et guirlandes en camaïeu.
- Tardy, bouquets détachés.
- •• Tandart, groupes de fleurs, guirlandes.
- •••• Théodore, dorure.
- Fontaine, attributs, miniatures.
- Sioux aîné, bouquets détachés, guirlandes.
- Raux, bouquets détachés.

Sceaux, 1753. On a vu, page 59, que la faïence avait été faite à Sceaux avant la porcelaine; la date qui est inscrite ici n'a donc rien de sûr. Ce qu'on peut affirmer, c'est que, sous la protection du duc de Penthièvre, Chapelle obtint rapidement une pâte tendre, semblable à celle de Mennecy pour l'aspect, et dont le décor rivalise souvent de finesse avec celui de Sèvres. Des oiseaux sur terrasse, des groupes d'Amours dans des nuages, de gracieux bouquets, se montrent sur des pièces bien travaillées et convenablement blanches. La sur marque, presque toujours gravée en creux, est

et plus rarement une ancre par allusion au grand amiral de France.



Orleans, 1753. Nous avons dit, page 139, quels furent les commencements de la fabrique royale d'Orléans, et comment la marque couronnée semble avoir été réservée à la faïence de terre blanche purifiée. Lorsque Gérault-Daraubert imagina de faire de la porcelaine tendre, il adopta, nous ne savons pourquoi, un lambel de trois pendants sous lequel est un C. Pourtant le privilége royal persistait à ce moment (1755), puisque, en 1771, il fut même prorogé de quinze ans.

La porcelaine tendre d'Orléans, fabriquée d'abord avec les argiles des environs de Paris, puis avec les terres de Saint-Mamers et de la Loire, est blanche, translucide et semblable à celles de Mennecy, Sceaux, etc. Quelques décors ont été fondus dans son vernis fluide; d'autres sont émaillés à la surface avec un cobalt vif et pur. La plus grande pièce que nous connaissions appartient à madame Furtado. Mais il existe probablement dans les collections des ouvrages anonymes non moins importants; ainsi on a fait des fleurs naturelles et de caprice en grande quantité, et nous n'avons vu aucune pièce montée qu'on pût attribuer à Orléans.

On y a fait aussi des figures et groupes peints et en biscuit; mais nous ne savons pas si cette fabrication s'applique pour une part à la pâte tendre, dont voici la marque:

ÉTIOLLES, 1768. Un sieur Monnier avait obtenu, en 1768, l'autorisation d'élever une fabrique de porcelaine à Étiolles, près Corbeil. La marque déposée à Sèvres

consistait dans les lettres MP conjuguées. Dans ses premiers tâtonnements, Monnier essaya de la porcelaine tendre imitée de celle de Saint-Cloud; nous en possédons une petite pièce signée : plus tard il fit de la pâte dure.

LA TOUR D'AIGUES, 1773. M. de Bruni, baron de la Tour d'Aigues, qui avait établi dans son château la remarquable fabrique de faïence dont nous avons parlé page 155, sollicita, en 1773, l'autorisation de faire de la porcelaine. Il réussit, nous n'en saurions douter, car

nous avons rencontré dans les collections privées un certain nombre de spécimens en pâte tendre et en pâte dure, marqués d'une tour, et qui ne peuvent être attribués qu'à cette usine. Sculement, une difficulté se présente pour les porcelaines tendres; c'est que Peterinck, de Tournay, a pendant quelque temps figuré lui-même une tour sur ses produits.

Les porcelaines de la Tour d'Aigues nous paraissent très-caractérisées par leur style; elles portent des fleurs et bouquets très-bien peints en émaux vifs rappelant le genre de Sèvres; elles ont, en un mot, un aspect français bien déterminé. Les pièces à la tour de Tournay sont habituellement très-translucides et peintes en émaux excessivement pâles et comme lavés; on y voit des oiseaux sur terrasse, d'une forme et d'un plumage complétement inventés, rappelant les premières époques de la Saxe ou le genre chinois des étoffes et tentures du dix-huitième siècle.

Bourg-la-Reine, 1773. C'est là que Jacques et Julien

transportèrent le matériel de Mennecy. Ils y continuèrent les mêmes errements que dans l'ancienne fabrique; seulement leur marque en creux BR dans la pâte devient celle-ci:

Annas, 1784. M. de Calonne, intendant de la Flandre et de l'Artois, avait été frappé du tort que faisait à nos établissements céramiques l'énorme importation des porcelaines communes de Tournay; l'idée lui vint de créer une concurrence à l'établissement des Pays-Bas, et il fournit des subsides aux demoiselles Deleneur, marchandes de faïence à Arras, pour les aider à élever une porcelainerie. Le succès ne couronna pas l'entreprise; les ouvrages, généralement beaux, ne pouvaient sans doute être livrés à un prix assez bas pour remplacer sur le marché la porcelaine de Tournay. Après quatre ou cinq ans, la fabrique ferma; sa marque consistait dans les lettres A R, parfois accompagnées d'un chiffre de décorateur.

Valenciennes, 1785. Une pièce tendre, faite sans doute à titre d'essai, est sortie de cette fabrique, spécialement livrée à la poterie kaolinique. Elle est classée dans la collection de M. le docteur Lejeal.

Les fabriques dont nous venons de donner la liste chronologique ne sont pas les seules qui aient, en France, abordé l'emploi de la pâte tendre; le succès des Chicanneau à Saint-Cloud devait exciter l'émulation de beaucoup d'industriels, et l'on rencontre, sur la pâte de cette usine et avec son décor, les marques diverses + I+ Lo \* P. · S: que nous donnons ici:

A Soucoupe trembleuse, aspect de Saint-Cloud.

Tasse et soucoupe à lambrequins, bordures à filet et non dentées.

Sucrier couvert, décor de bordures, arabesques losangées, bouquets et vases du genre de la Saxe, à formes contournées, en beau bleu, sur une pâte jaune, fendue et manquée.

Assiettes à vernis jaune, tenant le milieu SP entre la terre de pipe et la pâte tendre; bordures roses déchiquetées; bouquets polychromes, grassement peints. Marque attribuée faussement à Sceaux. La fabrique a fait aussi de la porcelaine dure.

## PORCELAINE TENDRE ARTIFICIELLE

# FABRIQUES ÉTRANGÈRES

Tournay, Pays-Bas. Le sieur Peterynck, natif de Lille, reprit en 1748 la manufacture de faïence que dirigeait, à Tournay, Pierre-François-Joseph Fauquez. Celui-ci, propriétaire d'un établissement à Saint-Amand, voulut rester français, et quitta Tournay au moment où le traité d'Aix-la-Chapelle enleva cette ville à la France.

Mais Peterynck avait de hautes visées; il cherchait à établir en Belgique la porcelaine tendre et, le 3 avril 1751, il obtint, pour trente années, le privilége pour

l'exploitation d'une manufacture de porcelaine, faïence, grès d'Angleterre et brun de Rouen.

La pâte de Peterynck, et c'est ce qui causa l'immense succès de ses produits, diffère un peu de celle des usines françaises; c'est un mélange de marne argileuse et d'argile figuline ayant une fritte pour fondant; elle a par suite une grande ténacité, et résiste bien à l'usage.

Préoccupé de ce qui se faisait autour de lui, Peterynck a varié la forme de ses travaux; les premiers rappellent le style primitif saxon; avec des émaux pâles, presque lavés, il exécute des oiseaux imaginaires posés sur terrasse ou des fleurs ornemanisées; ce sont les ouvrages de ce genre qui portent une tour, accompagnée parfois, comme sur une pièce de la collection Gasnault, des deux épées canton- + nées de croisillons qui devient la marque générale de la fabrique. Il est nécessaire d'établir ici une distinction: la tour dont nous venons de parler; semblable à celle figurée p. 280, est tout à fait une exception; une autre, beaucoup plus fréquente et connue dans le commerce sous le nom de Tour aux oiseaux, marque les ouvrages de choix de la première et de la seconde époque; voici la figure de cette tour :

Le second système est un compromis entre l'art oriental et la décoration saxonne; ce sont des fleurs et des personnages chinois en couleurs vives où domine un rouge de fer intense. Plus tard, on trouve des fleurs charmantes dans le goût allemand et français ou même des imitations complètes de pièces de Sèvres.

Quant à la fabrication commune et d'usage, on négligeait de la marquer autrement que par des lettres de séries, pour la facilité de la commande.

MARIEBERG. Suède. Un ouvrier sorti de nos petites fabriques alla porter ses connaissances en Suède. Les ouvrages qu'il a produits sont tellement conformes au type qu'on ne parvient à les reconnaître qu'au moyen de la marque, composée d'un M et d'un B conjugués. Sèvres possède un échantillon de cette fabrication curieuse, et l'Exposition universelle en a montré quelques autres.

Numemberg en Bavière. Voilà une fabrique dont l'existence nous paraîtrait bien douteuse, si elle n'était affirmée par M. Von Holfers, directeur du musée de Berlin. C'est un faïencier connu, Christophe Marz, dont nous avons décrit les produits page 201, qui aurait fondé la fabrique avec l'aide de Conrad Romeli. Ces faits ressortent des inscriptions placées derrière deux des six plaques de porcelaine tendre qui sont réunies au musée royal de Prusse, et que nous n'avons pas vues. Or, ce que l'on a publié sur ces plaques ne peut qu'exciter le soupçon et faire ajourner un jugement définitif; quatre d'entre elles représentent les évangélistes; les deux autres offrent le portrait de chacun des deux céramistes avec cette mention:

Herr Christoph Marz, anfanger dieser allherlichen nurnbergeschen Porcelaine-fabrique. An. 1712. Ætatis suæ 60, c'est-à-dire: Monsieur Christophe Marz, fondateur de cette magnifique fabrique nurembergeoise de porcelaine. An 1712, de son âge la 60° année. D'abord Marz né en 1660 avait 52 ans seulement en 1712, et non 60. Mais passons. La plaque décorée du portrait de Romeli va nous en montrer bien d'autres; à moins de 250 pages de distance, nous avons deux versions de ses légendes; les voici:

Herr Johann Conradt Romeli, anfanger dieser allhiesigen Porcelaine-faberique, an. 1712. In Gott verschieden. an. 1720. Ætatis suæ 1672. Nürnberg, Georg. Tauber, bemahlt, anno 1720, 22 november. En français, Monsieur Jean-Conrad Romeli, fondateur de la magnifique fabrique de porcelaine de ce lieu. An 1712, décédé en Dieu an 1720, de son âge la 1672° année. Nuremberg. Georges Taubér a peint en 1720, 22 novembre. Dans la seconde version on trouve: Ætatis suæ 16 M.: de son âge le seizième mois; le choix est difficile entre ces leçons; un homme de 1672 ans est bien vieux pour s'occuper de la recherche d'une poterie nouvelle! Un enfant de 16 mois est trop jeune; d'ailleurs Romeli, qui fondait son usine en 1612, et mourait en 1720, devait compter au moins 8 ans. Est-ce donc 16 ans qu'il faut lire? dans ce cas il aurait découvert la pâte tendre à 8 ans!

On le voit, ce n'est pas avec les éléments actuels de discussion que la question peut être résolue. Comment! deux céramistes ont travaillé en commun de 1712 à 1720, l'un d'eux a survécu onze ans à son associé et pendant tout ce temps il serait sorti de l'usine six plaques seulement d'un produit nouveau et intéressant? Cela est improbable, nous dirons même impossible; Marz, possesseur du secret, Tauber qui constatait la magnifi-

cence du procédé, ne l'auraient pas laissé mourir dans l'ombre quand l'Europe tout entière en poursuivait la découverte.

#### \$ 2. - Porcelaine tendre naturelle.

#### PORCELAINE TENDRE NATURELLE OU ANGLAISE

Il n'y a pas de science sans l'ordre et la méthode; le caractère spécial de la porcelaine anglaise, c'est l'union des éléments naturels ou kaoliniques aux sables, au silex, aux marnes et aux glaçures vitreuses, qui constituent la poterie tendre artificielle. Il est vrai qu'on a imaginé successivement l'emploi de ces diverses substances; dans le principe, la porcelaine anglaise a été purement artificielle. Toutefois, Alex. Brongniart a rendu un service en distinguant cette céramique de ses congénères.

Comment a commencé la fabrication? Cela est assez difficile à dire. Là, comme dans beaucoup d'autres contrées, les pièces non décorées venues de l'extrême Orient, ont été curieusement étudiées, et, avant d'en imiter la pâte, on a essayé de les orner en couleurs vitrifiables. Nous connaissons bon nombre de ces ouvrages mixtes, et une pièce de la collection de M. Bigot nous a permis d'en constater l'authenticité, puisqu'elle reproduit les mêmes peintures sur une pâte tendre d'essai, d'une excessive transparence, voisine de la vitrification.

Malheureusement aucun indice ne permet de mettre le nom d'un centre connu sur cet objet, et il demeure toujours douteux si Bow plutôt que Chelsea peut réclamer l'invention de la poterie translucide anglaise.

Bow ou Stratford-le-Bow. Pour beaucoup d'auteurs cette fabrique serait la première en date; ses ouvrages, d'une pâte assez grossière et peu blanche, ne se prétant pas à la peinture, c'est dans les reliefs et les simples camaïeux que les artistes auraient cherché leurs effets. On considère généralement comme typiques certains vases tourmentés de forme où figure une abeille, souvent sculptée très-finement.

Un bol fait par Thomas Craft, l'un des peintres de l'établissement, sort de cette donnée habituelle et imite le style japonais; une note annexée à la pièce donne sa date (1760), et de curieux détails sur l'usine, qui fut dirigée par MM. Crowther et Weatherby jusque vers 1790. Les marques à peu près certaines de Bow sont les deux signes suivants:

CHELSEA, près Londres, semble toutefois pouvoir réclamer la priorité pour la potérie translucide; à nos yeux, d'abord, c'est de là que seraient sorties, les surdécorations de pièces orientales, et l'essai de la collection Bigot dont il a été question plus haut. M. A. V. Franks restitue même à Chelsea l'une des pièces à abeille données à Bow, puisque, avec un triangle, marque attribuée à cette dernière fabrique, on lit: Chelsea, 1745. A cette époque, l'usine florissait sous la direction d'une compagnie commerciale; suivant certaines traditions, les Elers

n'auraient pas été étrangers à sa fondation vers 1730. De 1750 à 1765 elle avait acquis toute sa perfection par les soins d'un étranger, M. Sprémont. Les groupes, les vases ornementés peuvent rivaliser avec ce que la France et la Saxe produisaient de plus élégant.

Les premiers ouvrages de Chelsea semblent n'avoir pas été marqués; plus tard, une ancre a été le seing habi-

tuel, elle est tantôt en relief dans la pâte et entourée d'un cercle, tantôt peinte en rouge ou en or, sous des formes diverses.

Le triangle et une sorte de croix accompagnant l'ancre sont moins ordinaires.

DERBY. Duesbury paraît avoir fondé cette manufacture en 1750, en employant des ouvriers et des artistes venus de Bow et de Chelsea. En 1770, les deux fabriques de Derby et Chelsea furent même complétement réunies. Les premiers travaux de Derby furent quel-

quefois marqués d'un D; plus tard, lors de la réunion, on adopta la même lettre traversée par l'ancre; enfin, vers 1780, Duesbury adopta, sous

> le nom de Crown Derby, les signes cicontre, qui furent continués par son successeur Bloor jusqu'en 1830. Derby a fait des fines porcelaines et des figu-

rines et biscuits, qui n'ont rien à redouter de la comparaison avec les groupes de la Saxe et de Sèvres.

Worcester. C'est au docteur Wall, chimiste distingué, qui s'était beaucoup occupé de la recherche des matériaux de la porcelaine, qu'on doit la fondation, en 1751, de cette fabrique établie sous la raison : Wor-

cester porcelain Company. On y faisait de la pâte tendre, au moins jusqu'à la mort de Wall en 1776. A cette époque, Cookvorthy avait trouvé les éléments de la poterie chinoise, et l'on mena de front les deux genres.

Wall inventa, dit-on, le procédé d'impression sur biscuit, et obtint ainsi des vases bleus imitant la porcelaine japonaise au point de faire illusion.

Les premiers ouvrages de Worcester sont d'une pâte un peu jaunâtre, mais crémeuse et s'harmoniant au mieux avec les couleurs vives de la palette orientale; la plupart portent un cachet imité de l'extrême Orient ou de fausses inscriptions chinoises; quelques pièces, faites sous la direction du docteur Wall, sont signées

plus constante est un croissant plein.
Cette autre est attribuée à Richard Holdshipp. En 1783, M. Thomas Flight, ayant acheté l'usine, joignit son nom au croissant; le roi visita la fabrique en 1788, et certaines pièces rappellent, par l'adjonction d'une couronne aux deux autres signes, cette circonstance. Flight et Barr, reprenant la direction

en 1793, signèrent de leur nom aussi surmonté de la couronne.

de l'initiale de son nom; mais la marque la

CAUGHLEY, près Broseley. Cette porcelainerie du Shropshire remonte à une date antérieure à 1756. Les premiers spécimens connus sont encore assez rudimentaires; mais en 1776 de notables progrès étaient accomplis, et Turner, chimiste distingué et bon dessinateur, acheva, vers 1780, de mettre la manufacture en

relief; il crut même avoir découvert le secret de l'impression en bleu, et prit de grandes précautions pour garder le monopole de ce procédé exploité déjà ailleurs.

Les marques de Caughley sont très-variées; le mot Salopian ou un S se rencontrent quelquefois; les signes suivants:





ou des chiffres ornés se voient sur d'autres spécimens; enfin, le nom de Turner existe sous un plat à paysage de la collection

Reynolds. Un croissant au trait est aussi attribué à Caughley, mais il y a souvent confusion entre les pièces de cette usine et celles de Worcester où l'on a décoré des blancs du Shropshire. En 1799 Caughley, devenue la propriété de M. John Rose, fut transférée à Coalport.

PLYMOUTH. William Cookvorthy, qui avait vu entre les mains d'un Américain des pierres à porcelaine trouvées en Virginie, se mit à étudier le sol anglais, et découvrit, près d'Helstone, en 1755, du kaolin véritable; peu après, Saint-Austell lui fournit le petuntsé, en sorte que, vers 1760, il put monter une usine à porcelaine dure dont lord Camelford avait fait les frais et qui obtint en 1768 une patente spéciale. Cookworthy vendit sa patente, en 1772, à M. Richard Champion de Bristol, et bientôt la fabrication cessa.

La marque de Plymouth consiste dans la figure astronomique de Jupiter, l'un des signes de l'ancienne chimie, quelquefois accompagnée de chiffres.

Bristol. Richard Champion, marchand de cette ville, éleva une usine à pâte dure dès qu'il eut acquis la patente de Cookworthy, et joignit cette fabrication à celle qu'on exploitait déjà à Castle-Green. Les produits, remarquables pourtant, n'eurent qu'un succès difficile; en 1783 Champion vendit à M. Thomas Flight, de Hackney, qui transféra ensuite l'établissement à Flight et Barr.

La marque fondamentale de Bristol consiste en deux traits croisés X +, accompagnés parfois de dates et de lettres; on trouve des pièces signées de ces autres figures:

§ 3. - Porcelaine mixte ou italienne.

#### PORCELAINES HYBRIDES OU MIXTES

Ce nom a été donné par Al. Brongniart aux poteries translucides de l'Italie et de l'Espagne dont la plupart sont composées d'une argile très-différente du kaolin granitique, et dont quelques-unes ont pour élément infusible une magnésite.

La Toscane, on l'a vu dans le précédent volume, a eu la gloire d'essayer, dès le seizième siècle, la production de la poterie translucide; les germes de cette invention se développèrent rapidement, et dans peu on n'en saurait douter, l'histoire céramique de l'Italie prendra des développements inattendus.

Doccia. C'est dans les environs de la ville et dans un

palais bâti sur l'emplacement de la maison du sculpteur Bandinelli, que le marquis Carlo Ginori fonda, en 1735, cette importante usine. Les premiers essais sont bis, fendillés, granuleux et décorés en bleu noirâtre au moyen de patrons découpés à jour : c'est l'enfance de l'art. Mais bientôt, la pâte s'épure et des modeleurs habiles en font saillir de délicats sujets en bas-relief; les peintres animent ces compositions par l'artifice d'une coloration douce et savante; dès lors la voie de la fabrique est trouvée, elle se spécialise dans la production des plaques et des vases à reliefs. Les modeleurs dont le nom est venu jusqu'à nous sont Gaspero et Giuseppe Bruschi et Giuseppe Ettel. Les peintres étaient, pour la miniature, Angiolo Fiaschi, Rigacci et Giovan. Battista Fanciulacci; pour le paysage, Antonio Smeraldi, Giovan, Giusti, Carlo Ristori, et pour les fleurs Antonio Villaresi.

La marque de Doccia est une étoile à six rayons, tirée des armoiries de la famille Ginori; mais les céramistes actuels l'ont éclipsée et ternie en l'appliquant sur des contrefaçons des anciens ouvrages. Les curieux ne doivent plus acheter qu'en tremblant les pièces inscrites de ce signe.

VINEUF, près Turin. Nous parlerons plus loin de cette fabrique, parce qu'en effet elle a produit surtout de la pâte dure; il n'est pourtant pas certain qu'il n'y entre pas aussi des argiles magnésiennes.

Le Nove, près Bassano. Nous avons dit plus haut à quelle perfection cette usine lombarde avait poussé la faïence. Ses porcelaines sont non moins remarquables; nous avons pu voir, dans la collection Reynolds, une

écuelle couverte à sujets de personnages de la plus remarquable exécution; des jardinières non moins belles portaient en outre les armoiries des Tiepoli et d'autres familles illustres. Mais, la plus importante pièce est un vase éventail, forme de Sèvres, dont les côtes et les moulures éclatent sous l'abondance d'une fine ornementation d'or, tandis que des médaillons renferment des vues du port de Venise, animées par des groupes de promeneurs et de marchands orientaux. En dessous on lit: Gio<sup>ni</sup>. Marconi pinxi, puis vient la marque:

Est-ce, comme à Sèvres, une sorte de date par allusion à la comète de 1769? Le signe habituel est une étoile à six rayons.

VENISE. Voici une fabrique dont les poteries translucides devraient peut-être prendre rang après celles des Médicis. On se rappelle ce que nous avons dit dans le volume précédent, touchant les offres saites par le duc de Ferrare à un artiste vénitien pour venir faire de la porcelaine dans ses États. Sans doute les secrets du vieillard ne furent pas perdus, car nous trouvons des vases en porcelaine vénitienne empreints des caractères de l'ornementation du dix-septième siècle. Le plus important est une magnifique gourde de chasse appartenant à M. le baron Dejean, les autres font partie de la collection de M. le duc de Martina. La pâte est un peu bise et granuleuse; mais elle se prête aux plus délicats moulages et son vernis est bien glacé. Le décor est en noir et or et d'une excessive finesse d'exécution; l'or fait relief. C'est le métal, pur et chaud de ton, que les céramistes nomment or de ducats. Avec ces éléments, les Vénitiens ont représenté des sujets mythologiques entourés d'arabesques, de fonds quadrillés, de baldaquins à riches pendentifs, de pur style Louis XIV.

La fabrique qui a produit cela est la première en date et elle a persisté longtemps, car nous revoyons ses ouvrages ornés de peintures chinoises polychromes à tons vifs, et de bouquets d'un goût particulier dont cette charmante écuelle donnera l'idée exacte. Mais, des



Fig. 38. — Coupe, porcelaine de Venise, coll. de M. le duc de Martina.

ouvrages à reliefs, des statuettes, des candélabres, nous montrent une porcelaine toute différente, presque transparente tant elle est vitreuse, et qui est certainement sortie d'un autre atelier que la première; sa date est ancienne, car nous y rattachons une délicieuse coupe décorée, en camaïeu rose, d'une figure de l'automne; des bordures à fleurs et oiseaux de style Louis XIII en fixent l'époque, et voici ce que nous apprend une inscription tracée en dessous: Lodouico Or-

tolani veneto dipins nella fabrica di Porcelana in Veneti... on peut croire qu'une transformation a eu lieu dans cette fabrication et que c'est elle qui a versé dans

le commerce les vaisselles et les vases

caractérisés par une marque uniforme, V-F l'ancre en rouge, quelquefois accompagnée de lettres.

La formule : Venetia semble appartenir aux premières pièces marquées sorties de l'établissement, elle est plus rare que l'ancre.

Este. M. le marquis d'Azeglio et M. Reynolds possèdent des pièces inscrites de ce nom, et qui ont certaines analogies avec les porcelaines de Naples; ce sont de grandes saucières à reliefs dont l'anse se termine par un buste de femme; la coupe de dessous, en forme de coquille, est relevée de coraux vivement colorés en rouge.

M. Charles Davillier, qui a recueilli des documents sur cette fabrique, doit publier un travail qui sera attendu avec impatience.

Naples. C'est à Capo di Monte que Charles III forma, en 1736, un atelier pour la fabrication de la porcelaine tendre, atelier dont les travaux n'ont rien de commun avec ceux de l'Allemagne, mais sont essentiellement nationaux; si la reine Amélie de Saxe était portée d'un vif intérêt pour les œuvres céramiques, Charles III ne lui cédait en rien et travailla même personnellement avec ses artistes.

Les premières porcelaines de Capo di Monte sont une

imitation si parfaite des plus fins produits japonais qu'on peut méconnaître la nationalité de ceux qui ne sont point inscrits de ce signe le seul usité d'abord. Plus tard, une fleur de lis lui fut substituée; mais il faut apporter une saine critique

क्री के अ

dans l'examen des porcelaines signées ainsi, car les unes sont napolitaines et les autres espagnoles; les deux premières marques sont

en bleu; l'autre est obtenue en relief au moyen d'un cachet

Les ouvrages de style essentiellement napolitain se spécialisent par des formes un peu tourmentées et par des reliefs où figurent notamment des coraux, des co-quillages et des plantes marines. Un salon du palais de Portici montre toutes les ressources que les artistes napolitains avaient su trouver dans la céramique pour la grande ornementation. Une console du musée de Sèvres donnera une idée de ces décors à ceux qui ne peuvent accomplir le voyage de Naples.

En 1759, lorsque Charles III quitta le trône des Deux-Siciles pour celui d'Espagne, il entraîna la plus grande partie du personnel de la fabrique, laissant à son troisième fils Ferdinand IV la succession de Naples et le soin de restaurer l'usine céramique. Que se passa-t-il alors? Le nouveau souverain était-il moins curieux que son

père des travaux d'art? Eut-il l'idée de faire faire de nouveaux essais? On trouve avec

n. n

son chiffre, ou l'initiale couronnée du nom de la ville,

des ouvrages tellement différents de nature et de style, qu'on les croirait sortis d'usines diverses. Cette charmante tasse inscrite du monogramme (fabbrica reale Ferdinando) est la suite des traditions de Charles III; d'autres ou-



Fig. 39. — Tasse en porcelaine de Naples, coll. A. I.

vrages de la même marque, à sujets de la comédie italienne sont d'une nature vitreuse singulière; enfin l'N couronné se voit souvent sur des porcelaines mixtes ou dures imitant le genre de Sèvres. Du reste, Ferdinand IV, dès son avénement, avait favorisé l'établissement de fabriques rivales de la sienne et fourni même des ouvriers pour assurer la réussite des travaux. Ceci hâta la ruine de Capo di Monte qui succomba définitivement pendant les crises politiques de 1821.

ESPAGNE. C'est dans les jardins du palais de Buen-Retiro, à Madrid, que Charles III fit ériger les ateliers où il installa les trente-deux ouvriers et artistes amenés de Naples; là, dans le secret, et au moyen des anciens modèles, on continua la fabrication de porcelaines presque semblables à celles d'Italie et qui, comme nous l'avons dit plus haut, n'en diffèrent souvent même pas

par la marque; il en est une pourtant qu'on peut croire spéciale à l'Espagne; ce sont deux C croisés qu'il ne faut confondre ni avec le chiffre du comte Custine, ni avec la marque de Louisbourg.

ALCORA paraît avoir eu aussi sa fabrique; elle est mentionnée par De Laborde dans son Voyage d'Espagne. Ce qu'il y a de plus curieux, c'est que M. Charles Davillier a vu en Espagne, le modèle en faïence d'un four à porcelaine avec cette mention: Modele de four pour la porselene naturele, fait par Haly pour M. Le comte d'Aranda. Alcora, se 29 Juin 1756. S'il s'agissait là de porcelaine naturelle ou kaolinique, les essais de l'Espagne dans cette voie auraient précédé ceux de Sèvres.

GERONA. MM. Marryat et Chaffers donnent sous cette rubrique une pièce qu'ils attribuent à Gerone près Milan; nous nous demandons s'il ne s'agirait pas là d'une porcelaine espagnole faite pour la ville de Gironne en Catalogne. En effet le nom est écrit, non sous la pièce, mais au-dessous d'une armoirie dont le timbre porte une légende ainsi conçue: Antesta muerte que consentir ouir j'un tirano. Il ne nous paraîtrait donc pas impossible que ceci fût sorti de Buen-Retiro.

# CHAPITRE II

# PORCELAINE RÉELLE OU DURE

§ 1". - Porcelaine française.

### PORCELAINE DURE

#### FRANCE

L'invention de la porcelaine réelle ou dure est moins du domaine de l'industrie céramique que de la géologie : là, point d'efforts d'imagination, de création proprement dite; il faut avoir la roche feldspathique; le reste vient de soi. Aussi, en Allemagne comme en France, le vrai mérite des arcanistes a-t-il été dans la découverte de poteries nouvelles; la porcelaine s'est produite naturellement le jour où, par hasard, des gens étrangers à la science ont mis la main sur l'argile cherchée.

Strasbourg, 1721. Dès 1719 un Allemand, natif d'Anspach, Jean-Henri Wackenfeld, transfuge des fabriques d'Allemagne, vint réclamer les secours des magistrats de Strasbourg pour élever dans cette ville une manufac-

ture de porcelaine. Les premiers essais étant restés sans résultat, l'étranger s'associa à Charles-François Hannong, possesseur d'une usine à pipes, transformée alors en faïencerie. Mais l'accord ne fut pas de longue durée. Wackenfeld disparut, et Hannong resta seul en relation avec les autorités strasbourgeoises. En 1724, il obtenait déjà des produits, puisqu'il avait à les défendre contre des détracteurs; deux ans plus tard, il offrait à la tribu des maçons, dont il était membre, trois douzaines d'assiettes, deux saladiers et trois grands plats en porcelaine fine et blanche.

Décédé le 29 avril 1739, il laissa son fils Paul-Antoine continuer l'œuvre commencée; celui-ci s'étant, à son tour, mis en relation avec un transfuge allemand, Ringler, et s'étant attaché un peintre du nom de Lowenfinck, put produire une bonne porcelaine dont le renom parvint jusqu'à Vincennes et suscita la jalousie des entrepreneurs; pour se mettre à l'abri de toute poursuite, l'aul Hannong, réclamant le bénéfice de son invention, sollicita un privilége pour l'exploitation de la pâte dure; on le lui refusa; il offrit alors à Boileau de lui vendre le secret de sa fabrication, et un traité dans ce but fut passé le 1<sup>er</sup> septembre 1753. Mais l'arrangement n'ayant pu se conclure, un arrêt de 1754 obligea Hannong à détruire ses fours; c'est alors qu'il transféra son industrie à Frankenthal, dans le Palatinat.

Plus tard son fils aîné, Joseph-Adam, resté propriétaire de la faïencerie de Strasbourg, se croyant couvert par l'arrêt du Conseil de 1766, reprit la fabrication de la porcelaine et la poursuivit jusqu'au moment où la

mort du cardinal de Rohan, son protecteur, vint le jeter dans la ruine.

Toute cette porcelaine de Strasbourg avait-elle le droit de se dire française? On en pourrait douter, puisqu'elle était faite avec des matériaux étrangers au sol; telle



Fig. 40. — Porcelaine dure de Strasbourg, par Ch. Haunong, coll. A. J.

fut même la cause de la rupture entre les Hannong et Sèvres.

Les premiers essais de Charles sont tellement vitreux, par excès de feldspath, qu'on les prendrait pour un verre; l'unique couleur décorante est un rouge d'or pâle et fluide. Une seule pièce, qui nous appartient, est marquée II; l'essai offert par nous à  $\mathcal{M}$  Sèvres est dépourvu de sigle.

La porcelaine de Paul-Antoine est beaucoup plus parfaite; assez blanche, elle est décorée de bouquets peints dans le style saxon; les filets du bord, généralement violets, font creux dans la pâte; les marques sont:

Quant à Joseph Adam, il a fait tous les genres : le

camaïeu avec animaux (Sèvres), les bouquets, etc. Ses sigles sont souvent accompagnés de numéros de série, comme pour la

Paris. 1758. Le comte de Brancas Lauraguais était un de ceux qui poursuivaient le plus obstinément le secret de la pâte dure, et il fut le premier à découvrir, dans les environs d'Alençon, un kaolin véritable. Cette roche imparfaite donnait une porcelaine bise, avec laquelle le céramiste grand seigneur fit quelques pièces, et, entre autres, des médaillons en biscuit dont l'un est exposé

à Sèvres; il est signé en creux du chiffre qu'il faut se garder de confondre avec la marque très-voisine que Bock, de Luxembourg, mettait sur ses faïences fines. Malgré sa réussite incomplète, M. de Lauraguais avait sollicité des priviléges étendus qui lui échappèrent par la marche des événements et les découvertes successives de Guettard et de Macquer.

Orléans, 1764. Gérault ne se contenta pas des deux pâtes céramiques exploitées depuis 1753 (voir p. 139): en 1764, selon ses déclarations, il commença à y joindre la porcelaine dure. La mie en est blanche, translucide et bien travaillée, et le décor riche; les plus beaux spécimens sont marqués d'un lambel d'or; il est simplement en bleu sous les services courants.

Quant à la statuaire, elle devait avoir un certain développement, si nous en jugeons d'après le personnel des sculpteurs modeleurs ou répareurs. Nous avons cité ailleurs Jean-Louis, qui commença les terres épurées;

Bernard Huet, Jean-Louis Malfart, Pierre Renault, Toussaint Macherot et Claude Roger, travaillaient à la faïence et à la porcelaine. Des groupes importants en biscuit, d'autres mis en couverte et peints, sont indiqués comme productions courantes.

On a vu à l'Exposition universelle un beau pot à eau, de forme rare et à fond brun au grand feu, appartenant à M. Charles Davillier.

BAGNOLET, 1765. Le duc d'Orléans, possesseur d'un cabinet d'expériences à Bagnolet, y faisait travailler le chimiste Guettard; celui-ci parvint, de son côté, à découvrir le gisement kaolinique d'Alençon, connu de Lauraguais, et ayant ainsi obtenu de la porcelaine dure, il la présenta, le 15 novembre 1765, à l'Académie des sciences, à l'appui d'un mémoire sur les éléments de la porcelaine réelle. Cette publication, combattue sans mesure par le comte de Lauraguais, donna une nouvelle direction aux efforts de l'industrie et fut le signal de la fondation de plusieurs usines.

GROS-CAILLOU, 1765. Dès 1762 un Suisse, nommé Jacques-Louis Broilliet, avait déposé à Sèvres, avec la déclaration d'ouverture d'une fabrique, sa marque, qui devait être L. B. Mais son privilége était spécial aux creusets, cornues et autres ustensiles de chimic. Toutefois, vers 1765, il essaya de faire de la porcelaine dure allant au feu; en 1767, il n'avait pas encore reussi, et tout fait croire qu'il n'a jamais livré sa poterie au commerce.

MARSEILLE, 1765. A cette date, Honoré Savy, faïencier de Marseille, demandait à étendre sa fabrication à la

porcelaine; le 24 avril 1768, le ministre Bertin lui faisait répondre par l'envoi de l'arrêt restrictif de 1766, et du mémoire de Guettard. Arrêté par les difficultés qu'on lui opposait, Savy ne produisit probablement aucune poterie translucide, bien qu'il soit désigné dans le Guide Marseillais comme fabricant de faïence émaillée et porcelaine.

MARSEILLE, 1766. Joseph-Gaspard Robert, autre faïencier, fut plus audacieux ou plus heureux, car, lorsqu'en 1777 Monsieur, comte de Provence, visita Marseille, il trouva l'usine de Robert en pleine activité et put voir des vases de grandes dimensions ornés de sculptures en relief, des bouquets de fleurs et des services entiers commandés pour l'étranger.

La porcelaine de Marseille nous est connue par les exemplaires conservés à Sèvres et dans la collection de M. Charles Davillier; elle est blanche, bien travaillée et peinte avec talent de médaillons à personnages, de sites maritimes et paysages et de bouquets de fleurs très-élégants. La marque est I R.

Vincennes, 1767. Un arrêt rendu le 31 décembre de cette année, en faveur d'un sieur Maurin des Aubiez, avait pour but de permettre à Pierre-Antoine Hannong d'essayer la porcelaine dure dont il n'avait pu vendre le secret à Sèvres; des épreuves eurent lieu effectivement, mais elles n'aboutirent pas, et les intéressés fermèrent l'usine avant qu'il en sortît aucun produit marchand.

Sèvres, 1768. Parmi les établissements ambitieux de posséder la pàte dure, la manufacture royale doit occuper le premier rang; n'ayant pu conquérir à prix d'ar-

gent le secret de Paul Hannong, elle le persécuta; un second traité avec Pierre-Antoine fut annulé à défaut de l'indication en France de la matière première; la même cause fit éconduire en 1767, Limprun, ouvrier transfuge de la Bavière qui offrait de faire connaître la composition de la porcelaine allemande.

Enfin le hasard vint au secours de la France; madame Darnet, femme d'un chirurgien de Saint-Yrieix-la-Perche, trouva dans un ravin une terre blanche et onctueuse qui lui parut propre à nettoyer le linge; elle la fit voir à son mari, qui, plus versé dans les questions du moment, soupçonna que cette argile pourrait être celle qu'on cherchait. Il courut chez un apothicaire de Bordeaux nommé Villaris, qui reconnut le kaolin. On alla lever des échantillons qui furent transmis au chimiste Macquer, de Sèvres. Celui-ci se transporta à Saint-Yrieix en août 1765 et, après des expériences répétées, il put lire à l'Académie, en juin 1769, un mémoire complet sur la porcelaine dure française et montrer des types parfaits.

Les premiers produits de Sèvres, abondants en feldspath et très-translucides, ressemblaient tellement à la pâte tendre que pour les distinguer on imagina de les marquer du double L surmonté d'une couronne.

Ce qui établit une différence bien saisissable entre les deux produits, c'est la peinture : sur la pâte tendre, on l'a vu, les oxydes colorants pénètrent le vernis; dans la pâte dure l'émail reste à la surface, n'adhère que par le fondant; de là plus de vigueur peut-être, mais aussi plus de sécheresse.

Pendant la fin du règne de Louis XVI, les deux poteries translucides marchèrent à Sèvres à peu près au même rang; il était réservé à Brongniart d'illustrer la pâte dure au détriment de la porcelaine artificielle. Les plus grandes pièces furent abordées; la sculpture et la peinture s'unirent pour enrichir des vases gigantesques. Des plaques ayant jusqu'à 1<sup>m</sup>,25 sur 1 mètre furent livrées aux artistes distingués qui reproduisirent en couleurs inaltérables les fresques de Raphael, les chefs-d'œuvre de Van Dyck, du Titien et ceux de l'école moderne. La précieuse série de ces peintures est l'une des merveilles que renferment la manufacture.

Nous avons dit, page 268, quel fut le système des marques de Sèvres de 1753 à 1792; de cette époque à 1800 la lettre d'année manque; les lettres RF réunies en chiffre ou séparées, et placées au-dessus du mot: Sèvres furent employées indistinctement jusqu'en 1799; vers la fin de cette année le chiffre républicain disparaît, le nom Sèvres écrit au pinceau subsiste seul. En 1801 (an IX) on met T9; en 1802 (an X) X; en 1803 (an XI) 11.

Vers cette époque et pendant la période consulaire, une vignette à jour M.N.

sert à imprimer en rouge les mots : Sèvres le signe —//— placé sous le nom indique 1804; en 1805 on lui substitue celui-ci / , et en 1806 cet autre =; mais une nouvelle vignette le surmonte pour exprimer le M. Imp recommencement de l'ère impériale; c'est: de Sèvres De 1810 jusqu'à l'abdication, l'aigle éployée remplace cette légende et l'année est exprimée par un seul chiffre

1807-7, 1808-8, etc. En 1811 commence un autre système: oz pour 11, dz pour 12, tz pour 15, qz pour 14, qn pour 15.

En 1814 les Bourbons reprirent les deux L avec une fleur de lis au milieu et le mot Sèvres au-dessous; 1816 et 1817 s'écrivent sz, ds, mais en 1818 on reprend le chiffre 18 et la série numérale se poursuit ainsi.

Charles X, de 1824 à 1827, fit marquer de deux C croisés avec un X au centre et une fleur de lis en dessous; de 1827 à 1830 le chiffre X disparut et la fleur de lis prit sa place.

Louis-Philippe, de 1830 à 1834, adopta un timbre avec cordon circulaire portant une étoile et le mot Sèvres, plus le chiffre annuel : de 1834 à 1848 le monogramme L P couronné succéda, subissant quelques légères variations.

Pendant la seconde ère républicaine, les lettres R F dans un double cercle reprirent cours.

Aujourd'hui, l'aigle éployée ou l'N surmonté de la couronne impériale, s'impriment en couleur sous les pièces.

Voici, d'ailleurs, les marques des artistes de la période moderne qui ont particulièrement illustré la pâte dure.

Boullemier (Antoine), dorure.

Ducluzeau (Madame), figures, sujets.

Æ.

Poupart (Achille), paysages.

 $\mathfrak{B}$ 

Barbin (François), ornements.

B. r.

Béranger (Antoine), figures.

CD.

Duvelly (Charles), paysages et genre.

i.

Didier, ornements.

Ġ

Fontaine, fleurs.

G.G.

Georget, figures, portraits, etc.

h.P.

Huard, ornements de divers styles.

J.A.

André (Jules), paysages.

Ě

Julienne (Eugène), ornements.

L.S.

Le Bel, paysage.

£.G.

Le Gay (Ét. Charles), figures, sujets, porraits.

SG.

Langlacé, paysage.

8.h.

Philippine, fleurs et ornements.

**R**..

Regnier (Ferdinand), figures, sujets.

S.S.p.

Sinsson (Pierre), fleurs.

S.VY.

Swebach, paysages et genre.

NIEDERWILLER, 1768. A cette date le baron de Beyerlé livrait au commerce une porcelaine marchande faite avec le kaolin allemand, et dont les essais remontaient sans doute à une époque antérieure; cette porcelaine blanche, bien travaillée, décorée avec goût, s'élève même parfois à un niveau égal aux ouvrages de l'usine royale; les peintures y sont fines, des figurines surmontent certaines pièces, et des vases en biscuit, des statuettes et des groupes, montrent toute la force du personnel artistique de l'établissement.

Pendant la période du baron de Beyerlé, de 1768 à 1780, les produits sont rarement marqués; sur l'un

des plus distingués nous avons vu : de Niederwiller, quelques autres portaient le chiffre:



De 1780 à 1793, le général comte Custine devint propriétaire de l'établissement dont il consia la direction à François Lanfrey, habile manusacturier; la marque sut alors le chiffre de Custine :

Enfin quelques pièces remarquables de l'époque où Lanfrey acquit l'usine, portent ces signes :



Nous avons vu en 1759 Charles Mire, ou mieux Charles Sauvage dit Lemire désigné comme garçon sculpteur; cet artiste distingué eut la plus grande et la plus heureuse influence sur la direction des travaux: ses figurines sont égales, sinon supérieures, à celles de Cyfflé, dont un grand nombre d'ouvrages fut exécuté à Niederwiller. Lemire a produit surtout des biscuits; ses plus petits groupes sont parfois vernissés et peints.

Une marque de Niederviller dont l'époque est difficile à déterminer est celle-ci. Nous l'avons vue avec un C.

ETIOLLES, 1768. La manufacture de Sèvres possède deux pièces dures de cette usine, l'une marquée en creux, du monogramme donné page 280, l'autre portant en toutes lettres Etiolles, 1770. Pelloué.

Paris, faubourg Saint-Lazare, 1769. Cette date est probablement très-antérieure aux travaux réels d'une fabrique dont le fondateur est Pierre-Antoine Haunong. Il continua là, pour le compte de nouveaux associés, les essais tentés à Vincennes; renvoyé bientôt, il fut remplacé dans la direction par un nommé Barrachin qui obtint de placer la manufacture sous le patronage de Charles-Philippe, comte d'Artois. Louis-Joseph-



Fig. 41. — Porcelaine dure du comte d'Artois, coll. A. J.

Bourdon-Desplanches, successeur de Barrachin, fit, dès 1782, des cuissons au charbon de terre, et des vases obtenus par ce nouveau procédé furent exposés au château de Versailles. Les produits du faubourg Saint-Lazare se recommandent généralement par le bon goût et une exécution soignée.

Les premiers travaux de Hannong sont traités dans le style saxon et marqués : A partir de la protection du comte d'Artois, on adopte ses initiales bientôt surmontées de la couronne de prince du sang, cellesci s'impriment avec une vignette à cp

Lunéville, 1769. Paul-Louis Cyfflé, sculpteur ordinaire de Stanislas, duc de Lorraine et ci-devant roi de Pologne, obtint un privilége pour y fabriquer une vaisselle supérieure dite terre de Lorraine et des figurines en pâte de marbre. Chacun connaît les gracieuses statuettes signées en creux : Cyfflé, à Lunéville ou terre de Lorraine.

Vaux, 1770. Cette usine, concédée à MM. Laborde et Hocquart et gérée par un sieur Moreau, était située près de Meulan; nous ne connaissons pas ses produits.

BORDEAUX. Nous plaçons ici cette fabrique importante sans savoir précisément si elle est à son rang chronolo-



Fig. 42. — Porcelaine de Bordeaux, coll. A. J.

gique. Nous attendons à cet égard un travail depuis longtemps promis par un curieux bordelais, M. Brochon.

La porcelainerie de Bordeaux a été exploitée par un appelé Verneuille, et ce qui prouverait l'importance de ses travaux, c'est qu'il a eu trois marques différentes.

XX. La première, imprimée sur une porcelaine fort belle, consiste dans deux V croisés. Entraîné

par de séduisantes probabilités, nous avions attribué cette marque à Vaux; mais le doute n'est plus permis lorsqu'on connaît la seconde signature de Verneuille, qui est celle-ci. Une troisième qui nous est signalée, consisterait en deux épis ou deux parapluies, imitant la signature de Locré. Ce signe ne nous est pas connu et peut paraître contestable.

Des échantillons de la porcelaine bordelaise existent à Sèvres; M. de Saint-Léon en possède des services entiers où les deux cachets reproduits plus haut sont mis indistinctement l'un pour l'autre.

GROS-CAILLOU, 1773. Le sieur Advenir Lamarre avait déclaré ouvrir une manufacture qui marquerait Nous n'avons rencontré aucune porcelaine à ce chiffre.

Paris, faubourg Saint-Antoine, 1773. Une autre déclaration faite par un sieur Morelle indiquait la signature M.A.P. Elle est encore à trouver.

Paris, rue de la Roquette, 1773. Souroux, fondateur de cette usine, marquait d'un S. Nous avons vu quelques rares spécimens à fleurettes qui pouvaient lui être attribués. Ses travaux durèrent peu; il eut pour successeur Ollivier, puis Pétry.

Paris, la Courtille, 1773. Fondée rue Fontaine-au-Roi par Jean-Baptiste Locré, cette usine avait pour but la grande fabrication dans le genre allemand. Ses premiers travaux sont en effet fort remarquables, et les poursuites de Sèvres purent seules arrêter l'élan des artistes. Les plus belles œuvres de Locré sont exposées au Musée céramique où elles peuvent affronter toutes les comparaisons.

La marque déposée consistait en deux flambeaux croisés, très-bien indiqués sur les pièces primitives; plus tard ils se formulèrent ainsi:



En 1784, Locré s'associa à Russinger; celui-ci demeura seul en 1790, puis partagea la direction de l'usine avec Pouillat. D'après un renseignement de

M. Adrien du Bouché, directeur du musée de Limoges, cette nouvelle société aurait adopté pour marque deux épis. Nous avons trouvé ce signe sous de remarquables biscuits, signés en outre R (Russinger?). Mais, parmi les vases peints, nous voyons les épis sur des essais et sur des œuvres parfaites plus blanches de pâte que la porcelaine habituelle de la Courtille. La question nous paraît comporter encore une sérieuse étude.

En 1800, Pouillat demeura seul.

Limoges, 1773. Massié, les frères Grellet et Fourneira obtinrent, le 30 décembre 1773, l'autorisation de créer cette usine, dont les produits marqués: pourraient être exportés francs de droits; il leur fut même permis, en 1774, de faire circuler leurs porcelaines dans l'étendue des fermes sans acquitter la taxe.

Le 15 mai 1784, l'usine fut acquise pour servir de succursale à Sèvres, sous la direction de M. Grellet jeune. M. Alluaud lui succéda en 1788.

Vendue plus tard par le gouvernement, elle a

appartenu à MM. Baignol cadet, Monnerie et Alluaud.

LA SEINIE, 1774. Le marquis de Beaupoil de Saint-Aulaire, le chevalier Dugareau et le comte de la Seinie fondèrent cette fabrique, qui s'occupait particulièrement de la préparation en grand des pâtes à porcelaine. Les ouvrages livrés au commerce n'ont d'ailleurs rien de bien remarquable; leur marque est le chiffre:

en rouge au pinceau, ou le nom tout entier.

Paris, Rue de Reully, 1774. Jean-Joseph Lassia, propriétaire de cette manufacture, devait en marquer les produits d'un L. La porcelaine qu'il voulait livrer au commerce devait résister au feu, et des épreuves faites en 1781 en présence de Cadet, Guettard, Lalande et Fontanieu semblent établir qu'il avait réussi.

Nous ne connaissons pourtant aucun produit de Lassia, mais M. Marryat lui donne ce sigle:

Paris, rue de la Roquette, 1774. Vincent Dubois, dont l'établissement était connu sous le nom des *Trois levrettes*, a dû faire, pendant une dizaine d'années, de la porcelaine, puisqu'il fut l'un des réclamants contre l'arrêt restrictif de 1784. Ses ouvrages sont à chercher.

CLIGNANCOURT, 1775. Pierre Deruelle déposa la déclaration d'établissement de cette usine en janvier 1775; sa marque devait être un moulin. Au mois d'octobre de la même année, il obtint le patronage de Monsieur, frère du roi (depuis Louis XVIII) et signa du chiffre de ce prince.

Dès ses débuts la porcelaine de Clignancourt est remarquable par la beauté de sa pâte et la grâce de ses



peintures; ainsi, parmi les pièces produites pendant les neuf premiers mois et marquées au moulin, il en est déjà de fort remarquables.

Le musée de Sèvres possède un curieux spécimen signé ainsi, au moyen d'une vignette à jour :





Fig. 43. — Porcelaine dure du comte de Provence, coll. A. J.

Cette imitation du chiffre royal ne pouvait durer; on y substitua ces autres signatures: dont la première est l'initiale du titre de Monsieur, et la seconde est composée des lettres L S X, Louis-Stanislas-



Xavier; nous possédons celle-ci très-lisible, et surmontée aussi de la couronne de prince du sang.

Boissette-près-Melun, 1778. Vermonet, père et fils,

obtinrent un privilége de quinze années pour la production en ce lieu d'une porcelaine d'un blanc supérieur et pouvant être livrée à bas prix. Décorée généralement de bouquets de fleurs, cette poterie est en effet d'un beau blanc et bien travaillée; elle porte un B en bleu sous couverte.

ILE SAINT-DENIS, 1778. M. Laferté, ancien fermier général, paraît avoir été le propriétaire de cette usine; nous n'avons vu ni vases, ni vaisselle pouvant lui être attribués; mais il existe deux bustes, l'un de Louis XVI, l'autre de Monsieur, datés de 1779 et 1780, et signés: Grosse l'isle Saint-Denis; l'établissement était donc important et pourvu d'artistes distingués.

Paris, Rue Thiroux, 1778. André-Marie Lebœuf, fon-



Fig. 44. — Porcelaine de la Reine, coll. A. J.

dateur de cette fabrique, obtint de la placer sous le patronage de la reine. Beaucoup de services communs sont sortis de la rue Thiroux, mais les pièces de choix, et elles sont nombreuses, sont recommandables sous tous les

rapports. La marque habituelle est la lettre A couronnée, sigle de la reine Marie-Antoinette. Quelques pièces portent seulement un A cursif en bleu.

Paris, rue de Bondy, 1780. Établie sous la raison Guerhard et Dihl, cette manufacture est l'une des plus intéressantes de la fin du dix-huitième siècle; dès ses commencements, elle se place à la tête de l'industrie et rivalise avec Sèvres, grâce aux connaissances chimiques et à la haute intelligence de Dihl. Placée sous le patronage de Louis-Antoine, duc d'Angoulême, elle échappe aux persécutions de l'établissement royal et peut produire des vases de grande ornementation, des biscuits et jusqu'à des bouquets de fleurs coloriées. Inventeur d'une palette minérale perfectionnée qui ne change point au feu, Dihl fait exécuter son portrait, en 1798, par le Guay, sur une plaque moyenne; en 1801, il veut aller plus loin et se fait peindre de grandeur naturelle par Martin Drolling, sur une plaque de 60 centimètres sur 50 centimètres. Il crée ainsi le genre où Sèvres devait s'illustrer.

Les premières marques de l'usine sont les suivantes, tracées avec une vignette à jour; une seule pièce nous a montré le nom Dihl en bleu sous couverte. Plus tard on trouve imprimé en rouge, avec

MANUFACTURE DE MONS<sup>R</sup> LE DUC D'ANGOULÈME A PARIS

**GUERHARD** ET DILH A PARIS

DILH ET GUERHARD A PARIS

un patron:

**MANUFACTRE** DE DILH ET GUERHARD

Paris, Rue de Popincourt, 1780. Fondée par le sieur Le Maire, cette usine fut achetée en 1783 par M. Nast père et transférée ensuite rue des Amandiers, où elle fut exploitée par MM. Nast frères.

On y a fait des biscuits remarquables et des pièces d'un très-riche décor. La seule marque que nous connaissions est le nom NAST, imprimé à la vignette.

Tours, 1782. Noël Sailly, aîné et jeune, ont exploité tour à tour cette usine qui a peu produit. Nous ne connaissons aucun de ses ouvrages.

Lille, 1784. Leperre Duroo ouvrit cet établissement en vertu d'un arrêt du 15 janvier qui lui permettait de tirer en franchise de l'étranger les matières nécessaires pour alimenter le travail. En 1786, il obtenait de le placer sous le patronage du Dauphin, et M. de Calonne le couvrait de sa protection spéciale. Ce qui attirait ces faveurs au nouvel industriel, c'est qu'il avait imaginé de se servir de la houille pour la cuisson. Une pièce du musée céramique en fait foi; elle porte : Fait à Lille, en Flandre, cuit au charbon de terre, en 1785. Le Perre fut appelé à Paris pour enseigner ses procédés; mais les expériences qu'il tenta échouèrent par le mauvais vouloir des porcelainiers de la capitale. La porcelaine de Lille est belle, très-translucide et bien décorée; elle porte quelquefois ces seuls mots: à Lille, tracés au pinceau; plus souvent on y imprime avec une vignette la figure d'un

les deux marques sont employées simultanément avec une autre composée d'un W.

dauphin couronné. Dans certains services,

Paris, Pont-aux-Choux, 1784. Fondée d'abord rue des Boulets, faubourg Saint-Antoine, par Louis-Honoré de la Marre de Villiers, cette usine produisit une poterie assez fine et bien décorée dont la marque est ci-contre. Mais les sieurs Jean-Baptiste Outrequin de Montarey et Edme Toulouse, l'ayant acquise, la transférèrent rue Amelot, au Pontaux-Choux, et la placèrent sous le patronage de Louis-Philippe-Joseph, duc d'Orléans, le 6 août 1786; le chiffre adopté alors fut LP.

A partir de 1793 on mit simplement sous les pièces : Fabrique du Pont-aux-Choux.

Les produits de cette fabrique sont assez recommandables.

Paris, Barrière de Reully, 1784. Henri-Florentin Chanon, en établissant cette fabrique, déclara vouloir signer des lettres C H entrelacées. Le musée céramique possède une pièce à décor d'arabesques, marquée en rouge C H; un autre spécimen, existant en Angleterre, porte les mêmes lettres réunies en chiffre.

SAINT-BRICE, 1784. MM. Gomon et Croasmen possédaient là une manufacture de porcelaine et cristaux, dont les produits nous sont inconnus.

SAINT-DENIS EN POITOU, 1784. Nous ne connaissons pas davantage les porcelaines que le marquis de Torcy demandait à fabriquer dans sa terre de Saint-Denis de la Chevasse, près Montaigu.

Valenciennes, 1785. Fauquez, propriétaire de la faïencerie de Saint-Amand, avait sollicité, dès 1771, l'autorisation de fonder une manufacture de porcelaine à

Valenciennes; malgré le refus qu'il éprouva, il fit, vers 1775, quelques essais en camaïeu, en vertu des autorisations générales. Enfin, le 24 mai 1785, il obtint une permission sous la réserve de cuire au charbon de terre; il s'associa alors un sieur Vannier et les travaux furent commencés. En 1787, la propriété de l'usine avait passé de Fauquez à Lamoninary son beau-frère.

L'importance de l'établissement vient d'être révélée par une intéressante monographie de M. le docteur Lejeal; on y voit que Verboeckoven, dit Fickaert, sculpteur de premier ordre, y exécuta bon nombre de biscuits dont une descente de croix excessivement remarquable. Parmi les autres collaborateurs de Lamoninary on peut citer Anstett, de Strasbourg; Joseph Fernig, peintre et chimiste; Gelez, Mester et Poinbœuf.

M. Lejeal considère comme de l'origine de la fabrique les rares pièces portant VALENCIEN; la seconde période est caractérisée par le chiffre composé des initiales de Fauquez, Lamoninary et Vannier ou Valenciennes. Enfin les lettres LV, Lamoninary Valenciennes ou Lamoninary Vannier, sont les plus fréquentes et se rencontrent sous cette forme:



Сноіsy, 1785. Fondée par un sieur Clément, cette usine appartenait, en 1786, à M. Lefèvre; nous ne connaissons pas ses ouvrages.

Vincennes, 1786. Cette fabrique, qui paraît avoir appartenu dans le principe à M. Lemaire, fut protégée par Louis-Philippe, duc de Chartres (plus tard roi des Français), et dirigée par Hannong.

Les produits en sont très-feldspathiques et décorés souvent en couleurs pâles; des guirlandes de fleurs enlacées de rubans; des bouquets et fleurettes et des bordures d'or dentées sont ce que l'on rencontre habituellement. La marque en bleu sous couverte, toujours très-négligée, est le chiffre couronné du prince:



Fig. 45.—Porcelaine du duc d'Orléans, coll. A. J.

Paris, rue de Crussol, 1789. L'Anglais Potter forma, rue de Crussol, cet établissement dit du Prince de Galles; il y introduisit le système des impressions céramiques, depuis longtemps essayé ailleurs, et la municipalité de Paris, émerveillée du prétendu progrès, réclama, par l'intermédiaire de Bailly, un privilége en faveur de l'étranger; les événements firent oublier la demande; le temps des priviléges était passé. Potter a signé en toutes lettres tantôt en or, tantôt en bleu, ses plus remarquables produits.

Cette longue énumération comprend-elle tous les éta-

blissements français? Non évidemment, et tous les jours on découvre des pièces dont l'origine reste indéterminée, bien que leur création touche P pour ainsi dire aux temps actuels: qu'est-ce, par exemple, que la fabrique du Petit-Carrousel qui marque ainsi:

Manufacture du Petit-Carrousel

Sa date ne saurait remonter bien haut, et nul n'a pu nous renseigner sur son existence.

Cette marque, connue sur des porcelaines SP tendres, se retrouve sur une tasse trembleuse en pâte dure, à jolis bouquets polychromes.

Chiffre en rouge sur des porcelaines courantes à fleurs, fonds de couleurs et camaïeux. La plupart des spécimens viennent du Midi.

> Chiffre imprimé en rouge et se rapprochant de celui de Deruelle. Il sort certainement d'une usine parisienne.

Marque en rouge au pinceau; belle porcelaine à dessins d'or bruni.

Pot à bouquets et bordure d'or, genre Sèvres.

Porcelaine très-feldspathique, décor à bluets, genre à la reine.

LC LC Pot à eau et sa cuvette à guirlandes et fleurettes, même genre.

Assiettes à riches bordures, avec paysage et animaux dans le style de Berghem.

Tête à tête en belle porcelaine genre Sèvres, renfermé dans une boîte à compartiments; on annonce qu'il a appartenu à la reine Marie-Antoinette; il est accompagné d'accessoires en orfévrerie.

Service en belle porcelaine décorée d'une bordure et d'armoiries en or qui ont été usées à la Révolution. La marque est peinte en beau bleu.

Pièces à guirlandes, bouquets et rubans : M. Ch. Davillier, leur trouvant d'étroites analogies avec la porcelaine de Marseille, les a attribuées à ce centre. Le fait ne nous paraît pas démontré.

Porcelaine à bouquets, genre à la Reine : marque en rouge.

MS Soucoupe à décor bleu imitant la porcelaine commune de Tournay.

Pièce très-feldspathique d'aspect tendre décorée dans le genre de Paris. On pourrait supposer que c'est un des premiers ouvrages de Charles Hannong; mais un second chiffre L.P, en couleur, vient dérouter la critique et rendre la première marque inexplicable. (Coll. de M. Reynolds.)

SMD

Tasse et soucoupe fond rose à bordures de fleurs : porcelaine commune de la fin du siècle.

§ 2. - Porcelaine allemande.

## PORCELAINE DURE ÉTRANGÈRE

### ALLEMAGNE

MEISSEN EN SAXE. Concilier l'ordre et la logique des faits, c'est ce qu'il y a de difficile dans un travail du genre de celui-ci; prendre pour base de classification la date des usines allemandes ou leur position géographique, ce serait ouvrir un chaos où le chercheur se perdrait infailliblement. Qu'on nous permette donc d'adopter un moyen terme, et en conservant les groupes nationaux, de débuter par l'invention réelle de la poterie kaolinique.

L'Allemagne, comme la France, rêvait porcelaine; seulement là-bas ce n'étaient pas les céramistes qui cherchaient, mais les alchimistes; Jean-Frédéric Bottger, fils de l'un d'eux, travaillait si ardemment que le bruit de ses découvertes supposées parvint jusqu'à Frédéric-Auguste I<sup>r</sup>, électeur de Saxe qui le fit enlever et détenir près de lui.

Bottger manipulait, et si l'or n'arrivait pas, la crainte et le découragement approchaient à grands pas : en effet, l'électeur croyait avoir été pris pour dupe, et afin de s'assurer de la valeur réelle de son adepte, il lui



Fig. 46. — Pot pourri, porcelaine de Saxe, collection de M. le duc de Martino.

donna pour adjoint et surveillant Ehrenfried-Walther de Tschirnhaus. Ce savant distingué avait aussi cherché l'or; donc il ne croyait plus aux arcanes. Mais frappé de la bonne foi de son compagnon, il voulut l'aider par tous les moyens possibles; celui-ci se plaignait de n'avoir pas de creusets assez réfractaires; Tschirnhaus mit à sa disposition une argile rouge d'Okrilla dont on fit bientôt une poterie rouge ou brune charmante, résistante, et dont le seul défaut était d'exiger un polissage à la meule ou l'adjonction d'une couverte. L'électeur fut si enchanté de cette découverte qu'il oublia l'or et fit qualifier la nouvelle poterie du nom de porcelaine rouge. En même temps il voulut que tous les efforts fussent dirigés vers la recherche de la poterie chinoise.

Là encore le hasard devait servir le progrès; un jour Bottger sentant que sa perruque avait un poids plus qu'ordinaire, examina la poudre qui la couvrait et vit qu'on avait substitué une poussière minérale à la fécule ordinaire; ayant appelé son valet de chambre il apprit que, depuis peu, un certain Schnorr avait trouvé cette poudre dans les environs d'Aue et la faisait vendre partout. Essayée au laboratoire, elle fut reconnue par Bottger pour le kaolin; la porcelaine dure était trouvée.

Ceci se passait en 1709; l'électeur prit immédiatement possession du gisement kaolinique; l'usine renfermée dans l'Albrechtsburg de Meissen devint une forteresse où personne ne pouvait pénétrer; les ouvriers devaient jurer de garder jusqu'au tombeau les secrets qu'ils auraient pu découvrir.

La grande préoccupation de Bottger, c'était d'obtenir une pâte aussi blanche et aussi parfaite que celle de la Corée; il y parvint du premier coup et produisit des pièces à décor archaique si exactement imitées qu'on hésite souvent à les déclarer européennes. En 1719 ce céramiste mourut âgé de trente-cinq ans et plus usé par les excès que par les travaux. Horold lui succéda comme directeur et imprima une nouvelle impulsion au goût



Fig. 47. — Pièce d'un service de Saxe, collection de M. Léopold Double.

artistique; le style européen fut inauguré; !Kandler, sculpteur habile, imagina vers 1731, de faire courir sur les vases des guirlandes en relief, puis il y joignit des figures; le peintre Linderer exécutait les oiseaux et les insectes que tout le monde admire encore.

La guerre de Sept ans interrompit l'élan du progrès; lorsque revint la paix il fallut de grands sacrifices pour rétablir les choses. Dietrich, professeur de peinture à Dresde, prit la direction artistique; les sculpteurs Luch, de Frankenthal, Breich, de Vienne, et François Acier, de Paris, prêtèrent leur secours; le dernier, venu vers 1765, introduisit le style de Sèvres auprès des productions allemandes. Dès lors une nouvelle ère de succès fut ouverte, et la réputation des porcelaines de Saxe devint européenne.

Le style des travaux saxons n'a pas besoin d'être décrit; chacun connaît les vases à composition rocaille exubérante, les surtouts, les candélabres gigantesques et les girandoles luxueuses surchargées de fleurs coloriées; on connaît également les figures et les groupes finement modelés et peints avec un soin minutieux; nous passons donc à la description des marques, qui peut aider à déterminer des époques.

Dès la découverte de la pâte dure, les pièces commandées par le roi furent signées:

Augustus rex; vers 1712 apparaissent les lettres K. P. M ou M. P. M. Königlich porzellan Manufactur; Meisner porzellan Manufactur; manufacture royale de porcelaine; manufacture de porcelaine de Meissen.

Les ouvrages livrés à l'extérieur portaient d'abord un signe allégorique, la verge d'Esculape, par allusion à la première profession de Bottger; en 1712 on y substitua deux épées croisées tirées des armoiries de la Saxe. Pendant toute cette période, les porcelaines étaient peintes dans le goût oriental archaïque.

En 1720, Horold modifia ainsi les épées; il introduisit un premier décor sino-allemand à riches bordures d'or, où dominent un violet intense et un rouge de fer vif, puis vinrent les peintures de sujets et paysages, les oiseaux, insectes et bouquets, en un mot, ce genre spécial que toute l'Europe imita

Le roi voulant imprimer une impulsion toute particulière à l'usine, en 1778, prit personnellement la direction des travaux; alors les épées reparurent sous leur première forme avec un point ou un petit cercle entre les deux poignées

En 1796, un nouveau directeur, Marcolini, fut nommé; il remplaça le point par une étoile. Cette période est une véritable décadence; la porcelaine, toute commerciale, n'a plus rien de son ancienne perfection.

Les curieux doivent faire attention à ceci : lorsque des pièces défectueuses étaient mises au rebut, on biffait les épées par un trait creusé à la meule. Beaucoup de ces porcelaines ont été recueillies et décorées par des faussaires.

Aujourd'hui, au surplus, l'usine elle-même contrefait ses anciens produits et ses anciennes marques.

## BRUNSWICK

FUERSTENBERG. Un ouvrier transfuge de Höchst, fonda cette fabrique en 1750; mais, surpris par la mort, il

fut remplacé par le baron von Lang, chimiste distingué qui mena l'entreprise à bonne fin, sous le patronage du duc de Brunswick.

La porcelaine de Fürstenberg est blanche, bien peinte et très-voisine de celle de Berlin; la marque est un F cursif ou celui-ci:

Z

NEUHAUS. Van Metul, ouvrier de Fürstenberg, essaya avec deux de ses camarades, d'ouvrir une usine; il fut découvert et chassé du Brunswick.

HOXTER. Le peintre de fleurs, Zieseler, ouvrit une porcelainerie dans cette ville, et ne réussit pas.

Un appelé Paul Becker s'établit à son tour et abandonna la fabrication par suite d'un traité avec le duc de Brunswick.

## NASSAU

HÖCHST-SUR-LE-MEIN. Vers 1720, Gelz de Francfort, essaya de transformer sa faïencerie en usine à porcelaine et il était sur le point d'échouer, lorsqu'un transfuge de la manufacture de Vienne, Ringler, vint lui apporter son aide et, entres autres choses indispensables, le plan des fours autrichiens. Cependant Ringler se montrait excessivement réservé, portant toujours sur lui les papiers renfermant ses secrets céramiques. On l'enivra pour lui soustraire ses trésors, on copia ses notes à la hâte et, avec ce butin plusieurs s'enfuirent pour aller vendre le fruit de leur larcin.

Gelz et Ringler continuèrent à travailler ensemble et en 1740, sous l'électorat de Jean-Frédéric-Charles, archevêque de Mayence, leur porcelaine avait acquis toutes ses qualités. Emmerich-Joseph, dernier électeur, donna, en 1762, une nouvelle impulsion à la fabrique devenue propriété de l'État. C'est alors que Melchior, modeleur célèbre, fit des figures égales en mérite à celles de la Saxe. Une Vénus de la collection de M. le duc de Martina est un chef-d'œuvre; Melchior l'a signé en toutes lettres. Plus tard, cet artiste disparut et fut remplacé par Ries qui laissa tomber les bonnes traditions; ses statuettes, sans proportion, furent ironiquement qualifiées de porcelaines à grosses têtes. L'invasion des Français commandés par Custine acheva, en 1794, la ruine de l'établissement.

La marque de Höchst consiste dans une roue à six rayons tirée des armoiries de l'archevêque de Mayence;

elle est tracée parfois avec beaucoup de soin et plus souvent très-cursive. Quelques services des bas temps portent la roue surmontée de la couronne électorale

# HESSE-DARMSTADT

Kelsterbach. Busch, céramiste saxon éleva cette usine pendant la guerre de Sept ans, de 1756 à 1763. Sa marque ne nous est pas connue.

### HESSE-ÉLECTORALE

FULDA. A la même époque Arnandus, prince-évèque de Fulda fonda, près de son palais, une fabrique remarquable dont les produits étaient presque entièrement destinés à son usage et à celui des dignitaires qui l'entouraient. Son successeur Henri de Buttler, trouvant la charge trop onéreuse, abandonna l'entreprise en 1780.

La porcelaine de Fulda est souvent très-belle; elle est marquée de ce chiffre, qui signifie : fürstlich fuldaisch, appartenant au prince de Fulda. Les groupes et figures ne portent souvent qu'une simple croix.



CASSEL. Vers 1763, dit-on, un ouvrier de Ringler monta une usine dans cette ville. Les produits, s'ils existent, sont inconnus. On lui attribue pour marque un cheval courant que nous n'avons vu qu'une fois.

Nous entrons ici dans une contrée particulière qui a sa porcelaine spéciale, due aussi à une découverte fortuite; en 1758 une vieille femme se présenta chez le chimiste Macheleid, à Rudolstadt, et lui proposa une poudre propre à sécher l'écriture. Le jeune Henri, sorti récemment des écoles d'Iéna, se trouvait chez son père, et, poussé par la curiosité, il expérimenta cette poudre qu'il reconnut bientôt pour du kaolin. En 1759, il avait obtenu des porcelaines qu'il présenta au prince

de Schwartzbourg et la Thuringe fut bientôt en possession d'une nouvelle industrie.

### SAXE-COBOURG-GOTHA

GOTHA. Manufacture fondée en 1781, par Rothenberg : ses produits sont imités de ceux de Berlin ; la marque

primitive est un G ou le mot Gotha traversé par une barre verticale. Transférée en 1808 à Henneberg, elle a adopté pour signature un R capital romain.

WALLENDORF. Greiner et Hamann ont fondé cette usine en 1762. Sa marque est douteuse; les uns veulent que ce soit le trèfle des Greiner, les autres un double W.

ARNSTAD. Marryat lui attribue des pièces marquées du signe donné p. 343 (voir plus loin ¡Wesp). Ce sont des produits plus qu'ordinaires qu'il n'y a pas lieu de se disputer.

Ohrdruf, Posneck et Eisenberg ont eu aussi des fabriques éphémères.

## SAXE-MEININGEN

LIMBACH. Fabrique fondée en 1760 par Gothelf Greiner et encouragée en 1762 par le duc Antoine-Ulrich; elle fut bientôt insuffisante pour satisfaire aux commandes, et on y réunit Closter-Veilsdorf et Grosbreitenbach.

La marque de Limbach est un L
ou cinq lunules surmontées d'une
croix; on lui attribue aussi deux L
croisés

KLOSTER-VEILSDORF. On ignore la date de fondation de cette usine; avant sa réunion à Limbach, elle semble avoir signé de ce chiffre qui pourtant est fort douteux.

Anspach. On attribue à ce centre des porcelaines assez communes marquées d'un A très-cursif.

RAUENSTEIN. On y a fait des pièces de service dont la la signature est R...n en bleu, souvent avec d'autres lettres.

HILDBURGHAUSEN. Un certain Weber y a travaillé, dit-on, vers 1763. Nous ne connaissons ni les produits, ni la marque de ce centre.

### SCHWARTZBOURG

GROSBREITENBACH, près de Rudolstadt. Cette fabrique avait déjà une très-grande importance quand le duc Antoine-Ulrich l'acquit pour la réunir à Limbach. Sa marque était une feuille de trèfle. Quelques auteurs prétendent que cette même feuille tracée cursivement appartient aux usines réunies; nous l'avons vue sur des services qui portaient en même temps deux pipes.

Ilmenau est encore une des usines fondées par Grei-

ner et llamann et qui vint se confondre dans le grand centre de Limbach.

RUDOLSTADT. C'est là que parurent les premiers essais de Macheleid. Monta-t-il une fabrique? Nous l'ignorons, mais on attribue à Rudolstadt des porcelaines marquées R ou R.g., ou encore :

SITZERODE, VOLESTADT. En 1759, Macheleid monta à Sitzerode une usine que son successeur transféra à Volkstadt. Il est regrettable qu'on ne connaisse pas les produits de l'inventeur du kaolin de Passau.

## REUS

GÉRA. Ce n'est pas à Géra mème, mais au village de Underhausen, voisin de cette ville, que la fabrique avait son siège; M. Chaffers annonce qu'elle a été fondée vers 1780 et que sa marque est un G cursif; d'autres auteurs donnent le G allemand. Dans tous les cas, ces signes datent des premiers temps et remontent plus haut que 1780. Vers la fin du siècle, l'usine appartenait à MM. Schenk et Loerch qui ont produit de jolis services à corbeilles de fleurs quelquefois entourées d'un fond

Ronneburg. Cet établissement, très-ancien et fort peu connu, se spécialisait dans la fabrication des têtes de pipes ornées de riches peintures; un grand nombre d'artistes y était attaché, et si le nom de Ronneburg est ignoré chez nous, il est fort estimé chez les étudiants de la Germanie.

### GRAND-DUCHÉ DE BADE

BADE. La veuve Sperl éleva, vers 1753, cette usinc en employant des ouvriers sortis de Höchst. La porcelaine est fort belle et marquée, souvent en or plein, de deux fers de hache opposés par le tranchant.

### WURTEMBERG

Louisbourg. Fondée en 1758 par Ringler, transfuge de la manufacture de Vienne, cette fabrique fut encouragée par Charles-Eugène, duc de Wurtemberg. Elle produisit des ouvrages soignés, quoiqu'un peu moins blancs que ceux de Meissen et de Vienne, et qui se recommandent par un décor sage et bien composé. La marque est formée d'un double C surmonté de la couronne fermée et qui se distingue ainsi du chiffre du comte Custine, de Niederviller.

### BAVIÈRE

NEUDECK-NYMPHENBOURG. Fabrique fondée en 1754 par le faïencier Niedermayer avec la protection du comte de

Hainshausen; Ringler y fut attaché, et bientôt l'électeur Maximilien-Joseph en devint le patron. En 1758 on transféra l'établissement à Nymphenbourg. Les produits de cette usine sont remarquables; les ors sont beaux, les couleurs vives et bien glacées; les paysages de Heinzmann et les sujets d'Adler sont justement estimés. Un autre peintre, G.-C. Lindeman, a signé une pièce de



la collection de M. Reynolds. Les plus anciens produits portent pour marque une étoile formée de deux triangles et ayant à chaque pointe des signes de l'ancienne

alchimie. Plus tard on y a imprimé en creux un écusson au fuselé de Bavière, qui est de sable et d'argent. Quelquefois il est tracé en bleu au grand feu.





Fig. 48. — Pièce d'un service de Frankenthal, coll. de M. Jules Michelin.

Frankenthal. Nous avons dit, page 95, comment Paul Hannong, chassé de Strasbourg, vint offrir ses services à Charles-Théodore, qui favorisa l'établissement, et en devint bientôt acquéreur. La rapidité du succès

de l'usine Palatine s'explique par la beauté de ses produits; s'ils sont un peu inférieurs par le blanc aux porcelaines de Saxe, ils ne cèdent point en élégance et en richesse de décoration à ces célèbres ouvrages. Les groupes sont d'un bon goût et d'un dessin châtié; les peintures ont une pureté de ton et de facture recommandables, tout en conservant le style allemand.

Les marques donnent d'ailleurs une sorte d'histoire chronologique de l'établissement; sous Paul Hannong le lion rampant du Palatinat est tracé en bleu et accompagné parfois du monogramme de Hannong.



Lorsque Joseph-Adam succède à son père, il trace, auprès du même lion, le chiffre JAH. Lorsque l'électeur Charles-Théodore devient possesseur et protecteur de l'usine, c'est son chiffre couronné qui devient la marque officielle. Plus tard, maître de toute la Bavière, il y a substitué un cachet rond fuselé.









BAYRETTH. Le nom de ce lieu, accompagné de la date de 1744, se trouve en or sous une coupe décorée d'une vue de la ville avec personnages en costumes de la fin du dernier siècle. On lui attribue aussi un chiffre douteux que nous donnerons plus loin.

#### PRUSSE

Berlin. Les commencements de la porcelaine, à Berlin, sont entourés d'une certaine obscurité; vers 1750 ou 1751, Wegeli, acquéreur de l'une des copies des notes de Ringler, fonda dans le Neuefrederikstrass, une



Fig. 49. — Pot à lait de Berlin, coll. de mademoiselle de Tonniges.

fabrique qui cessa par suite de la concurrence d'une autre usine élevée, dans le *Leipzigstrass*, par un banquier appelé John-Ernest Gottskowski. Celui-ci agissait-il sous sa propre impulsion? N'était-il pas plutôt le mandataire d'un plus haut personnage? Ce qu'il y a de certain, c'est qu'en 1756 le grand Frédéric, maître de la

Saxe, enlevait à Meissen la pâte, les modèles, les collections et même quelques ouvriers et artistes au profit de l'établissement de Berlin qui devenait l'un des premiers de l'Allemagne. Ce ne fut toutefois qu'après la paix d'Hubertsburg, en 1763, que Frédéric acquit la fabrique qui devint royale.

La première porcelaine prussienne, celle de Wegelin'a rien de remarquable; sa marque est un double W dont les branches intérieures sont prolongées afin d'imiter grossièrement les deux épées de la Saxe.

Il ne faut pas confondre ce signe avec les pipes de la Thuringe, les produits aux deux pipes sont plus gris de pâte et moins finement décorés que ceux de Berlin.

La seconde usine a une marque unique, le sceptre ce qui impliquerait que, comme à Sèvres, lorsqu'elle était encore une propriété particulière, elle jouissait déjà de la protection souveraine. Les porcelaines au sceptre ont une pâte fine, trèsblanche, à reliefs remarquables; leur décoration est peinte en couleurs pures et bien glacées.

On cite parmi les artistes saxons transplantés à Berlin, Meyer, Klipsel et Böhme. Nous avons vu une pie délicieusement modelée et peinte, signée Efster.

Vers 1850 des établissements vulgaires ayant imité grossièrement la marque prussienne, on ajouta sous le sceptre les lettres K.P.M ou bien une contre-marque en rouge consistant dans le globe crucigère avec les mêmes initiales.

### AUTRICHE

VIENNE. C'est encore un transfuge de Meissen, Stofzel, chef d'atelier, qui vint, en 1718, offrir ses services à l'Autriche; avec l'aide et sous la direction de Claude du Pasquier, il fonda, en 1720, un établissement privilégié d'abord par l'empereur Charles VI, et que Marie-Thérèse acquit en 1744, en lui donnant le titre de fabrique impériale.

Un peu grisâtre dans ses commencements, la porcelaine de Vienne devint très-blanche dès qu'on y eut mêlé le kaolin de Moravie. Elle est généralement fine et bien travaillée; les couleurs joignent l'éclat à la solidité; le savant chimiste Leitner inventa un noir d'urane qui donna des fonds du plus bel effet; on lui doit en outre l'emploi du platine à l'état solide et brillant, et une décoration d'or bruni en relief sur or mat, aussi rare que recherchée aujourd'hui.

Nous pouvons citer parmi les peintres de figures, Ferstler auteur de sujets mythologiques; M. Reynolds possède une pièce peinte d'animaux dans le genre de Berghem qui est signée Lamprecht; enfin Joseph Nigg rivalise, pour les fleurs, avec nos meilleurs artistes.

La marque unique de Vienne est l'écu impérial au trait; la période antérieure à Marie-Thérèse n'a fourni, paraît-il, que des ouvrages sans signature.

Les établissements de la Bohême datent tous du siècle, et nous ne les mentionnerons ici que pour ne pas laisser de lacune apparente; ce sont Elbogen, Pirkenhammer et Schlakenwald.

## § 3. - Porcelaines diverses étrangères.

#### HOLLANDE

Wesp. Le comte de Grosfield, secondé par des ouvriers allemands, fonda cette fabrique pendant la guerre de Sept ans (1756 à 1763). La marque généralement connue est un double W en bleu ou en or; on a attribué à Wesp cet autre signe que Marryat donne comme provenant d'Arnstadt en Gotha. La collection Reynolds renferme une pièce au double W, signée en outre : J. Haag.

AMSTERDAM. C'est avec les matériaux de l'usine de Wesp que le pasteur protestant Moll, aidé de quelques capitalistes, éleva à Oude-Loosdrecht, près d'Amsterdam, ce nouvel établissement, transféré plus tard à Amstel, sur la rivière de ce nom. La remarquable porcelaine, sortie de ces localités, est signée d'abord et dès 1772:

M. o. L., Manufactur oude Loosdrecht; plus tard on trouve le mot Amstel, inscrit seul ou accompagné des lettres M. o. L. A la mort du pasteur Moll, les actionnaires confièrent la direction à un sieur Dæuber.

M:o·L

LA HAVE. Un Allemand, nommé Lynker, fonda cette fabrique en 1778 et obtint les encouragements de l'autorité; il prit pour marque le symbole héraldique de la ville, c'est-à-dire une cigogne tenant dans son bec un reptile. La porcelaine de la Haye est toujours très-finement décorée et souvent sa pâte est fort belle. Il existe quelques peintures de la Haye faites sur des blancs introduits du dehors.

Annheim. On dit que cette ville, ancienne résidence des ducs de Gueldres, a été le siège d'une porcelainerie. Nous ne connaissons ni ses produits, ni sa marque.

#### BELGIQUE

BRUXELLES. Vers la fin du dernier siècle un sieur Cretté possédait une fabrique de porcelaine dont quelques pièces existent dans la collection de M. Reynolds; sur l'une est le monogramme; les autres portent, soit le nom seul, soit l'inscription:

L'. Cretté de Bruxelles rue d'Aremberg, 1791.

#### SUISSE

ZURICH. L'usine de ce lieu a été établie par un transfuge de Höchst, qui en céda la direction à Spengler et Hearacher, qui en demeurèrent possesseurs de 1763 à 1768. On trouve des groupes et quelques services assez bien traites; le reste est de la porcelaine Z courante. La marque est le Z allemand.

Nyon. Si nous en croyons M. Chaffers, cette ville du canton de Vaud aurait eu deux manufactures pendant les vingt dernières années du dernier siècle; l'une aurait été dirigée par un nommé L. Genese. La seconde, connue de tout le monde, est celle fondée par Maubrée, peintre parisien, qui y introduisit le genre français. La marque de Nyon est un poisson plus ou moins bien tracé:

### DANEMARK

COPENHAGUE. C'est à un certain Müller que le Danemark doit son importante usine; montée en 1772 avec l'aide de von Lang, transfuge de Fürstenberg, elle fut d'abord mise en actions et acquise plus tard par le roi. La quantité considérable d'objets usuels livrés à la consommation n'empêchait pas de produire des pièces remarquables de grande ornementation et des figurines en biscuit d'une exécution parfaite.

La marque consiste en trois traits onduleux qui font allusion, selon les uns, aux flots de la mer Baltique, et, selon les autres, aux détroits du Sund, du grand et du petit Belt.

#### RUSSIE

SAINT-PÉTERSBOURG. Elisabeth Petrowna fit élever, de 1744 à 1746, cet établissement par le baron Yvan Antinnovitch; mais Catherine II l'agrandit considérablement sous le ministère de J.-A. Olsoufieff en 1765. Des artistes et des ouvriers français paraissent avoir contribué, à diverses époques, à la perfection du travail; aussi la porcelaine russe a-t-elle d'étroites analogies avec la nôtre. La marque de Saint-Pétersbourg est le chiffre du souverain; ainsi, sous Catherine II, on si-

gnait: E II, sous Nicolas Ier: N I.

Certains écrivains prétendent qu'on rencontre aussi des pièces avec trois traits verticaux; nous ne les con-

HG PA

naissons pas et il nous semble que leur position doit être assez difficile à déterminer, s'ils ne sont accompagnés d'aucun autre signe.

Moscow. On a écrit que la porcelaine de Moscow provenait d'une fabrique établie à Twer, en 1756, par Garnier; il y a sans doute une erreur dans ce renseignement. D'abord plusieurs ouvrages portent le nom de la ville et l'un d'eux est revêtu en outre du nom du directeur, Gardner, et non Garnier, et de son initiale qui existe seule sous des figurines connues depuis clongtemps et attribuées à Saint-Pétersbourg. L'œuvre signée par Gardner en 1784 (collection de

M. le duc de Martina) prouve que cet homme possédait un véritable talent de peintre; on y voit des médaillons à sujets d'après Boucher, aussi fins qu'aucun travail de Sèvres. Une fabrique moderne de Moscow, élevée par A. Papove, marque avec le monogramme AP.

#### POLOGNE

Korzec, en Wolhynie; cette rare porcelaine porte son nom écrit en rouge au pinceau, sous la figure d'une sorte de montagne; nous ignorons à quelle date remonte la fondation de l'usine de Korzec; mais la porcelaine s'est faite en Pologne des le commencement du dix-septième siècle, puisqu'on en trouve des pièces mentionnées dans l'inventaire du Régent en 1723.

#### PORTUGAL

VISTA-ALLEGRE, près Oporto. Cette fabrique est, depuis son origine, dans les mains de la famille Pinto-Basto. Les premiers spécimens ont été marqués des lettres VA couronnées; mais cette signature est tellement rare que les propriétaires actuels ne l'ont jamais vue; la porcelaine dure de Vista-Allegre est aujourd'hui anonyme.

#### ITALIE

VINEUF, près Turin. Voici une usine qui date de la fin du siècle dernier, mais qui est intéressante par la nature particulière de ses produits, mêlés, dans une notable proportion, de magnésite de Baldissero; cet élément rend la pâte fusible à une température plus basse que les autres et lui permet de subir les changements brusques de température. Le docteur Gioanetti, fonda-



Il nous reste à mentionner les pièces sur lesquelles nous avons rencontré des signes encore inconnus et difficiles à rattacher aux fabriques mentionnées plus haut.





• Porcelaine un peu bise, décor polychrome très-remarquable de style allemand.



Porcelaine bise, argileuse, lourde, à reliefs dans la pâte, décor de fleurs du style de la Thuringe. Le chiffre couronné veut-il dire Hesse-Darmstadt?

Porcelaine de même nature, à relief, et sujets dans le genre de Höchst.

Porcelaine commune côtelée, bise et décorée en camaïeu rose violacé; Thuringe.

Porcelaine ordinaire à bouquets bien glacés; si la marque est une ramure de cerf, il faudrait reconnaître cette céramique pour wurtembergeoise. D'autres pièces, portant dans un écu les trois ramures, ont été attribuées à Louisbourg.

Tasse à fleurs et bouquets détachés, imitant les pâtes tendres françaises.

Groupe de petits paysans, porcelaine commune d'un travail médiocre.

Cette marque, relevée par nous une première fois sur un spécimen peu lisible, a été attribuée depuis à Hoxter, et on a cru pouvoir expliquer le 3 allemand par le nom du peintre Zieseler. La fondation de l'usine d'Hoxter a été une tentative éphémère, et nous ne croyons pas que Zieseler ait eu le temps

de perfectionner ses travaux de manière à produire les magnifiques pièces que nous avons vues avec la marque ci-dessus. D'ailleurs, le P est ici la lettre capitale, et c'est sous cette rubrique qu'il faut chercher la fabrique allemande.



Service à café à sujets mythologiques.



Peut-être une variété de la marque précé-



Figurine blanche appartenant à M. le marquis d'Azeglio.



Pièce à paysage avec une figure de femme en costume suisse; peinture un peu sèche. Suisse?



M. Marryat donne cette marque comme ori-Y B ginaire de Frankenthal et signifiant Franz Bartolo. Nous ferons remarquer que le même auteur donne la fourche à Rudolstadt.



Porcelaine allemande attribuée à Anspach sans aucune certitude.



Même attribution; ici nous croirions bien plutôt retrouver le blason de la ville de Strasbourg.



Chaffers, rapprochant les lettres CV du monogramme donné à Kloster Weilsdorff, pense que cette marque émane du même centre. M. Marryat, s'appuyant sur le caractère fournit par l'écusson de la Saxe, croit voir ici une porcelaine de Volkstadt, et il restitue à cette fabrique le chiffre CV.



M. Marryat reconnaît ici un chiffre de Limbach; nous l'avons relevé sur de jolies porcelaines à vues panoramiques en camaïeu bistré.



Le même auteur attribue à Bayreuth les pièces marquées de ce chiffre ou d'un simple B. Chaffers donne ce chiffre parmi ceux inexpliqués. Nous l'avons observé sur une tasse décorée du fuselé bayarois.



Porcelaine allemande décorée en bleu pâle et rouge de fer.

1

Tasse avec des chasses finement exécutées en camaïeu bistré.

**D**·P· Pot à crème en belle porcelaine à reliefs, avec décor en or et fleurs finement peintes.

| • |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   | ٠ |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| ` | , |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   | ٠ |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

# TABLE DES MATIÈRES

A

| A cursif, Rouen,                     | 31  | AGEN, faience                     | 120 |
|--------------------------------------|-----|-----------------------------------|-----|
| porcelaine d'Anspach                 | 335 | AGNEL et Sauze, de Marseille      | 115 |
| A sur une porcelaine tendre          | 282 | AIGUIÈRE (L') fabr. de Delft      | 184 |
| - couronné ou non, marque de la      |     | Alk réunis, Delft                 | 188 |
| Raina                                | 317 | AlR réunis, Delft                 | 188 |
| Reine                                | 181 | Aire, faience.                    | 56  |
| A gree, labr. de Delit               | 181 | AK marque de Kiell, de Delft      | 180 |
| — — Dextra, propriétaire             | 181 | An marque de kien, de bent        | 180 |
| — — Jacobus Halder, id               |     | — réunis id. id                   | 244 |
| — — Cornelis van Os. id              | 182 | Al marque d'Alcora?               | 244 |
| — A surmonté d'un aigle, marque      |     | ALCORA Espana sous une coupe dans |     |
| d'Anspach                            | 339 |                                   | 112 |
| AB réunis, marque de Delft           | 188 | — histoire de ses faïences        | 243 |
| — — Allemagne                        | 207 | — sa porcelaina                   | 298 |
| AB Allemagne                         | 207 | ALCOY, faïence                    | 244 |
| ABSOLON, fabr. à Yarmouth            | 219 | ALEX, faience française           | 159 |
| AC cursifs avec une étoile rayon-    |     | ALLEMAND-Logrange et Cie, fabr. à |     |
| nante, faience genre marseillais.    | 159 | Auch                              | 126 |
| ACHARD, de Moustiers                 | 108 | ALLIOT, falencier poitevin        | 159 |
| ACM en chiffre, marque de Lodi.      | 256 | Amboise, faïence                  | 152 |
|                                      | 188 | Amstel, sa porcelaine             | 343 |
| AD marque de Deift                   |     |                                   | 187 |
| AD cursifs en chiffre, Gros-Caillou. | 313 | AMSTERDAM, ses falences           |     |
| ADAM (Charles), privilégié à Vin-    |     | — sa porcelaine                   | 343 |
| cennes                               | 262 | AN, faience g. Straubourg         | 159 |
| AD MA en deux chiffres, Italie       | 259 | Arcar, marque des faïences de     |     |
| ADP AC, Italie                       | 240 | Sceaux                            | 60  |
| ADVENIR Lamarre, au Gros-Cail-       |     | - marque de la porcelaine tendre  |     |
| lou                                  | 313 | de Sceaux                         | 279 |
| AFP en chiffre, marque de Saint-     |     | - marque de Chelsea               | 288 |
| Amand                                | 48  | - couronné, marque de Derby .     | 288 |
|                                      | 40  | , course, milder de sors!         |     |

| Ancre avec RII, marq, de Worcester | 289        | ARTOIS (Comte d'), sa porcelaine,   |                 |
|------------------------------------|------------|-------------------------------------|-----------------|
| - en rouge, marque de Venise .     | 295        |                                     | 511             |
| Ancy-LE-FRANC, faience             | 98         | ARTOISONNEZ (Veuve d') fabrique à   |                 |
| Anduze, terre vernissée            | 122        | Bruxelles                           | 170             |
| ANFF en chiffre, marque de Rors-   |            | AS en chiffre, Portugal             | 251             |
| trand                              | 224        | Asselineau-Grammont, fabr. à Or-    |                 |
| Angouleme, faience                 | 128        | léans                               | 140             |
| Angoulene (Duc d'), sa fabrique .  | 318        | ASTBURY dérobe le secret des Elers. | 213             |
| Anspach fait le genre rouennais.   | 34<br>196  | — s'établit à Shelton               | 217             |
| — ses faïences                     | 335        | AUBAGNE, faïence                    | 119             |
| Anspach, en Saxe, sa porcelaine .  | 339        | Aucu, fabr. de MM. Allemand-La-     | 100             |
| — en Bavière                       | 78         | grange, Dumont et Cie               | 126<br>98       |
| — (Pierre), id                     | 78         | AUXERRE, faience                    | 188             |
| — (Pierre), id                     | 79         | AVC réunis Delft                    | 188             |
| — (Michel), id                     | 96         | Avignon, ses terres vernissées      | 153             |
| Antheaume, fabr. à Chantilly       | 259        | — ses faïences                      | 154             |
| Antonibon, fabr. alle Nove         | 230        | Avon, ses faïences sigillées        | 67              |
|                                    | 167        |                                     | ٠.              |
| Andrews, ses faïences              | 75         |                                     |                 |
| - avec un J. un L. un P. un V.     |            | В                                   |                 |
| marques d'Aprey                    | 75         |                                     |                 |
| — — marque de Delft                | 183        | B cursif, faïence à la corne        | 55              |
| AP, marque française?              | 159        | — marque attribuée à Ponnefoi.      | 118             |
| — Delft                            | 188        | — Delit do:é                        | 188             |
| - avec une étoile, porcel, tendre. | 254        | — marque de Bristol                 | 291             |
| APK en chiffre, marque de Keyser   |            | — cursif, marque de Boissette       | 317             |
| et des Pynaker de Delft            | 179        | — avec un sabre? Delft              | 188             |
| APK pris pour SPR                  | 186        | Baan (1) décorateur de Delft        | 186             |
| APL en chiffre, falence genre      | 22         | BADE, faïences                      | 196             |
| de Révérend                        | 55         | — porcelaine                        | 337             |
| AP MR Allemagne?                   | 207        | DAGROLET, atener du duc d'Or-       | 305             |
|                                    | 180        | léans                               | 303<br>34       |
| APR en chiffre avec un G, marque   | 100        | — ses fabr cations                  | 40              |
| d'Aprey.                           | 75         | — un spécimen à Cluny               | 158             |
| Aprev, ses faïences                | 74         | BAIREUTH, ses faïences              | 196             |
| — ses marques.                     | 75         | — sa porcelaine                     | 339             |
| - ses marques                      | 76         | BARBAROUX, de Moustiers             | 108             |
| APT, ses terres agurees, ag. 21    | 154        | BARBIN (Francois), fondateur de     |                 |
| — histoire                         | 155        | Mennecy                             | <del>26</del> 0 |
| — fabr. de M. Moulin               | 155        | Bang de la Croizille (De), fabr. à  |                 |
| — listoire                         | 155        | Rouen                               | 50              |
| AK reunis, marque de Reverend .    | 54         | Barnes, fabr. à Liverpool           | 217             |
| — — sur des pièces de Meillonas.   | 100        | BARON, decorateur a Rennes          | 155             |
| AR cursifs entrelacés, marque de   |            | Passo (Laurens), de Toulouse        | 119             |
| la porcel, royale de Saxe          | <b>329</b> | BATEAU-DORE (Le), fabr. de Delit.   | 180             |
| AR marque d'Arras                  | 281        | BAUBREUIL (Veuve), fabr. à Orléans. | 140             |
| Arbois, fabr. de Giroulet          | 97         | BAYARD (Charles), Lunéville         | 82              |
| Andres ou Hardes, faïence          | 152        | — à Bellevue 8                      | 2,83<br>85      |
| ARMENTIÈRES, fabr. d'épis          | 19         | — père et fils, à Toul              | 259             |
| Annaulu, fabr. à Nantes            | 130        | Baynal, fabr. à Chantilly           | 113             |
| ARNUEIM, porcelaine                | 344<br>79  | BAYOL, fabr. à Varages              | 124             |
| ARNSTAD, sa porcelaine             | 334        | BB faience à la corne               | 55              |
| Arras, porcelaine tendre,          | 281        |                                     | 31              |
| Artistes employés à Sèvres         | 264        | BBLA Rouen                          | 48              |
| Antois (Cointe d'), sa fabrique au | -0-        | Bedeaux, peintre de Sinceny         | 70              |
| faub. St-Lazare                    | 344        | RELAXER fabr à Rouen                | 50              |

| Belle, nom flamand de Bailleul .                    | 158 | Bonne (Étienne), de Nevers, sa si-    |            |
|-----------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|------------|
| Bellevue, fabr. fondée par Lefran                   |     |                                       | 145        |
|                                                     | 07  | Bonne (Henri), de Nevers, sa mar-     | 140        |
| cois                                                | 83  | Donne (neuri), de Nevers, sa mar-     |            |
| - dirigée par Bayard et Boyer                       | 85  | que                                   | 145        |
| - manufacture royale                                | 84  | BORNE (Marie-Étienne) printre de      |            |
|                                                     | •   | Lillo                                 | 14         |
| Berbiguien et Féraud, de Mous-                      |     | Lille                                 | 41         |
| _ tiers                                             | 108 | Bornier, fabr. à la Rochelle          | <b>128</b> |
| Bergerac, faïence                                   | 124 | Borniola, fabr. au Croisic            | 137        |
| Berlin, sa porcelaine                               | 340 | Bossu (Jean), printre de Lille        | 41         |
|                                                     |     |                                       |            |
| — — — fig. 49                                       | 340 | BOTTGER, sa porcelaine rouge          | 327        |
| BERNARD (Charles-Joseph), fabr. à                   |     | — sa porcelaine réelle                | <b>527</b> |
| Valenciennes                                        | 47  | Boulard, à Nevers, faïencier          |            |
|                                                     | 41  |                                       | 144        |
| BERNARD, directeur de la fabrique                   |     | BOULOGNE, faïence                     | 56         |
| des lslettes                                        | 90  | Bouncier, de Nevers, émailleur de     | '          |
| BERTOLINI (Pietro), fabr. à Murano.                 | 229 | la reine mère                         | 147        |
|                                                     |     | D                                     | 1.51       |
| Bertolucci, fabr. à Pesaro                          | 227 | Bourdu (Jacques), de Nevers, sa       |            |
| - travaille à Urbania                               | 227 | marque                                | 144        |
|                                                     |     | Poune fainnee                         | 101        |
| BERTHAND, père et fils, peintres de                 |     | Boung, faïence                        |            |
| Sinceny                                             | 71  | Boung-La-Reine, faience               | 60         |
| Bertrand, fondateur de la fabr. de                  |     | — — porcelaine tendre                 | 280        |
|                                                     | 113 |                                       |            |
| Varages                                             |     | Bourgouin, de Rennes                  | 132        |
| Besançon, ses faïenceries                           | 97  | Bouswar, fabr. à Liége                | 170        |
| BESOET (Jean), fabr. à Amster-                      |     | Boussemaert, gendre de Febvrier,      |            |
|                                                     | 187 |                                       | 8.4        |
| dam                                                 | 101 | associé à la veuve de celui-ci        | 41         |
| Beventé (De), fondateur de la fabr.                 |     | Bouteille de porcelaine (La) fabr.    |            |
| de Niederviller                                     | 77  | de Delît                              | 183        |
|                                                     | 309 | Row se percelaine                     | 287        |
| — — fait de la porcelaine                           | 303 | Bow, sa porcelaine                    | 201        |
| BF entrelacés, marque de Bousse-                    |     | Boyer (François) dirige avec          |            |
| maert de Lille?                                     | 42  | Bayard la fabr. de Bellevue           | 85         |
| Press /loan\ mation à Dunie                         | 55  | Dayard in labr, the believae          |            |
| Biner (Jean), potier à Paris                        |     | BOYER, de Marseille                   | 116        |
| BK-BKC marque de Baireuth                           | 196 | Boven (Les frères), fabricants à      |            |
| BL cursifs en chiffre, Lauraguais.                  | 502 | Bordeaux                              | 124        |
|                                                     |     | DD manua de Drivensk                  |            |
| — — chiffre de Boch                                 | 170 | BP marque de Baireuth                 | 197        |
| BL 4 m Rouen                                        | 31  | BR accolés, marque française          | 159        |
| Rien de Nevers à rehauts blancs                     |     | - marque de Bourg-la-Reine            | 281        |
| Bleu de Nevers à rehauts blancs<br>et jaune, fig. 3 | 9   | December - Ile Ness                   |            |
| er jaune, ng. 5                                     |     | Bracciano, peintre alle Nove          | 231        |
| Bleu de roi, de Sèvres                              | 264 | Bradwel, fabr des Elers               | 213        |
| Bleu turquoise, de Sèvres                           | 264 | Branders, fabr. à Amsterdam           | 187        |
|                                                     | 183 | Duamina (Flat)                        | 101        |
| BLOMPOT. marque de Verburg                          | 100 | BRICHARD (Eloi) succède à Charles     |            |
| BN en chiffre, marque de Beyer-                     |     | Adam à Vincennes                      | 262        |
| lé 78                                               | 510 | BRIEL (Pierre Van der) fabr. à Delft, |            |
| lé                                                  |     | A le Pentune                          | 470        |
| D                                                   | 172 | à la Fortune                          | 179        |
| Bois-d'Espence, faïence                             | 77  | — (veuve) Elisabeth Elling            | 179        |
| Bois-le Conte, faience                              | 149 | — — sa marque                         | 179        |
| Rosector one france:                                | 67  | Programmen Colon & la Dachalle        |            |
| BOISSETTE, ses faïences                             |     | Briqueville, fabr. à la Rochelle      | 128        |
| — sa porcelaine                                     | 316 | Bristol, sa faïence                   | 218        |
| Boileau, directeur de Sèvres                        | 263 | — sa porcelaine dure                  | 291        |
|                                                     | 108 |                                       |            |
| BONDIL, père et fils, de Moustiers .                |     | Brizambourg, faïence                  | 127        |
| Bonneroi, de Marseille                              | 116 | BROILLET, fabr. au Gros-Caillou       | <b>303</b> |
| BONTEMPS (Valentin), Allemagne                      | 208 | Brouwer (veuve Gérardus), fabr. à     |            |
| BORDEAUX; fabr. d'Hustin                            | 123 | D. 16                                 | 184        |
|                                                     |     | Delft.                                |            |
| - service de la Chartreuse                          | 124 | Brouwer (Hugo), fabr. à Delft         | 183        |
| - fabrique des frères Boyer                         | 124 | Brouwer (Justus), fabr. à Delft       | 182        |
|                                                     | 512 |                                       |            |
| — sa porcelaine                                     |     | BRUGES, fabr. de Putincx              | 170        |
| — — — lig. 42                                       | 312 | — sa marque                           | 170        |
| BORKELLY (Jacques), faiencier                       | 256 | BRUMENT, nom inscrit sur une          |            |
|                                                     | 225 | fainne de Rouan                       | 25         |
| Bongo San-Sepolero, faïence                         |     | faïence de Rouen                      | <b>~</b>   |
| Bonne (Claude), peintre de Rouen.                   | 27  | Brort (De) seigneur de la Tour-       |            |
| - travaille à Sinceny                               | 70  | d'Aigues, sa fabr. de faïence         | 156        |
|                                                     |     |                                       |            |

| D (D.)                                              | aan . | CTT D                                            | ~.          |
|-----------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|-------------|
| BRUNI (De), sa porcelaine                           | 280 j | CH Rouen                                         | 31          |
| BRUXELLES, fait le genre rouen-                     | - 1   | - marque de Charles Hannong                      | 95          |
| nais                                                | 34    | — — de Chauon                                    | 320         |
| — ses faïences                                      | 169   | CHAFFERS (Richard)                               | 216         |
| folia de la moure d'Anteisen                        | -00   |                                                  | -10         |
| - fabr. de la vouve d'Avisison-                     |       | CHAMBON, directeur de Sincen; en                 |             |
| nez                                                 | 170   | 1775                                             | 71          |
| — sa porcelaine                                     | 344   | CHAMBRETTE (Gabriel), de Luné-                   |             |
| BS Allemagne                                        | 207   | ville                                            | 82          |
|                                                     | 240   | Consumer (Income) de Lord                        | -           |
| - Italie                                            |       | CHAMBRETTE (Jacques), de Luné-                   | 04          |
| BUCHWALD, IADr. a Miel                              | 223   | ville                                            | 82          |
| Buen-Rerino, fabr. du roi d'Es-                     |       | — ct Cie, à Moyen 89                             | 285         |
|                                                     | 297   | CHANON, potier à Lille                           | 45          |
| Burshen, fabr. de Wedgwood                          | 214   |                                                  | 320         |
| DUNSLEM, INDI. GO WEUGWOOD                          |       | – porcel. barrière de Reuilly                    |             |
| BURG (L), Allemagne?                                | 189   | CHANTILLY, sa porcel. tendie                     | <b>2</b> 58 |
| Burg (L), Allemagne?                                | 208   | fig. 52                                          | 259         |
| BZ marque de Zurich                                 | 194   | CHAPELLE (Antoine), peintre de                   |             |
| be marque de garren                                 |       | Cincon (Matorine), pointre de                    | 70          |
|                                                     |       | Sinceny                                          |             |
|                                                     |       | Sinceny .<br>CHAPELLE (Jacques), fab. à Sceaux . | 59          |
| •                                                   |       | CHAPELLE (Pierre), peintre de                    |             |
| С                                                   |       |                                                  | 26          |
|                                                     |       | Rouen                                            | 70          |
|                                                     |       | - travaille à Sinceny                            |             |
| .C. porcelaine française                            | 324   | CHAPELLE-DES-POTS (La), faïence                  | 127         |
| C orné avec croisillons, genre                      |       | CHARITÉ (La), faïence                            | 148         |
| Rouen                                               | 31    | CHATEAUDUN, faience                              | 141         |
| C 480 ganna Rauan                                   | 31    |                                                  | 19          |
| C 150, genre Rouen                                  |       | CHATEL-LA-LUNE, fab. d'épis                      |             |
| CA marque flamande                                  | 171   | CHATELLERAULT, faience                           | 129         |
| Cabri, faience française                            | 159   | Chatironnés (Dessins)                            | 11          |
| CACAULT, fabr. à Nantes                             | 134   | CHAUMONT-SUR-LOIRE, faience                      | 141         |
| CACHETS, marque de Worcester                        | 289   | CHEF-BOUTONNE, falence                           | 131         |
|                                                     | 251   |                                                  | 287         |
| CALDAR, faience                                     |       | CHELSEA, ses porcelaines                         |             |
| CALLEGARI et Casali, de l'esaro                     | 226   | CHICANNEAU (Les), leur porcelaine.               | 255         |
| CAMBRAI, faïence                                    | 47    | — — — fig. 30                                    | 256         |
| CAPO-DI-MONTE, ses faiences                         | 237   | Chiffres ornés, marque de Cau-                   |             |
| sa porcelaine                                       | 295   | ghiey                                            | 290         |
| fig. 3)                                             | 297   | Choisi, décorateur à Rennes                      | 133         |
|                                                     |       |                                                  |             |
| CARREAUX d'Ecouen faits à Rouen.                    | 20    | CHOISY, sa porcelaine                            | 321         |
| Cartier, fabricant à Montigny                       | 88    | CHOLLET, modeleur à Moulins                      | 150         |
| CARTUS. Burdig. sur les services                    |       | Cigogne, marque de la Haye                       | 344         |
| de la Chartreuse de Bordeaux                        | 124   | CIROU (Ciquaire), fab. à Chantilly .             | 258         |
| Casanova, fabr. à Valence                           | 247   | CKJPAP en chiffre, Cornelis Key-                 |             |
|                                                     |       |                                                  |             |
| Caselli (Gregorio) fab. à Deruta.                   | 228   | ser, Jacobus et Adrian l'ynaker,                 | . =0        |
| Castellet (Le) premier siege de la                  |       | de Delft                                         | 178         |
| fab. d'Apt                                          | 155   | CL en chiffre, Delft                             | 189         |
| GASTELLI, faïence                                   | 238   | CLARE, Shawet Cie, fab. à Monte-                 |             |
|                                                     | 122   |                                                  | 67          |
| CASTILHON, faience                                  |       | reau.                                            | 01          |
| CAUGHLEY, sa porcelaine                             | 289   | CLARKE (Guillaume), fab. de terre                |             |
| CB marque française                                 | 159   | de pipe à Lille                                  | 46          |
| — Delft                                             | 189   | Clef avec points, Allemagne                      | 350         |
| C renfermant un B, Bayreuth?                        | 351   | CLEFFIUS (Lambertus), de Delft, au               |             |
| CC manage de Collemni et Caroli                     |       | · Dot métallique                                 | 177         |
| CC marque de Callegari et Casali,                   | 035   | Pot métallique                                   |             |
| de Pesaro                                           | 227   | CLERISSY, (Pierre) de Moustiers .                | 104         |
| <ul> <li>croisés, marque de Charles III.</li> </ul> | 298   | / <del>                                   </del> | 106         |
| — — de Custine                                      | 310   | CLERISSY, à St-Jean-du-Désert                    | 115         |
| couronnés, marque de Louis-                         |       | CLERISSY, fab. à Varages                         | 113         |
|                                                     | 537   |                                                  | 159         |
| bourg                                               |       | CLERMONT, ses faiences                           | 89          |
| CCC-CR marque de Tervueren                          | 170   | CLERMONT-EN-ARGONNE, faience.                    |             |
| D marque de Limoges                                 | 314   | CLIGNANCOURT, fab. de Deruelle.                  | 315         |
| CERF (Au) fab. de Delft                             | 185   | Cloches (Aux Trois), fab. de Delft               |             |
| Crapende point des Arulains                         | 917   | do W ran dan Door                                | 481         |

| CM marque de Marie-Moreau                         | 258        | CYFFLE (Paul-Louis) travaille à Lu-         |                  |
|---------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|------------------|
| CO faïence à la corne                             | 33         | néville                                     | 82               |
| — marque d'Alcora ?                               | 244        | - sa terre de Lorraine 83                   | 312              |
| Cœur traversé, marque de Chaf-                    | 217        |                                             |                  |
| fers                                              | 70         |                                             |                  |
| Colonand, peintre de Sinceny                      | 247        | D                                           |                  |
| Colin, fab. à Nantes                              | 134        |                                             |                  |
| Combe et Ravier, fab. à Lyon                      | 102        | D marque française?                         | 160              |
| Conson et Antelmy, de Moustiers                   | 108        | — — de Dorez de Lille                       | 258              |
| Comète, marque delle Nove                         | 293        | - avec des chiffres, marque de              |                  |
| — — de Sèvres                                     | 293        | Dorez de Lille                              | 43               |
| Conné (Le prince de) protecteur de                | 259        | - cursif, marque de C. Dorez de             | 10               |
| la fab. de Chantilly                              | 200        | Valenciennes?                               | 48<br>288        |
|                                                   | -143       | — précédé d'un croissant Rouen?             | 32               |
| CONRADE (Agostino), imite Palis-                  |            | — traversé d'une ancre, marque              | -                |
| sy                                                | 147        | de Derby                                    | 288              |
| CONRADE (Jacques), faiblesse de ses               |            | DAGUE (Veuve), fab. à Paris                 | 55               |
| ouvrages                                          | 147        | Daniel, artiste de Steckborn                | <b>19</b> 5      |
| COOKVORTHY trouve la pâte dure .                  | 289        | Dauphin (Le) patronne la fabrique           | =                |
| — fab. à Plymouth                                 | 290<br>345 | de Lille                                    | 319<br>319       |
| COPENBAGUE, sa porcelaine Coq, marque d'Amsterdam | 187        | — couronné, marque de Lille                 | 33               |
| Cor de chasse, marque de Chan-                    | 101        | DB réunis sons une étoile, marque           | •                |
| tilly                                             | 259        | de Delft                                    | 180              |
| Corbeilles et culs-de-lampe de                    |            | Décorateurs de la manuf. de Sè-             |                  |
| Kouen,                                            | 7          | vres                                        | 268              |
| Corne (Décor à la) coupe en faïence               |            | DEJOYE, fab. à Saintes                      | 127              |
| de Rouen, fig. 1                                  | 2          | DELARESSE (Jean), faïencier à Mar-          | 110              |
| Courcelles, terres de Forterie,                   | 158        | DELEMEUR (Les demoiselles) fabr.            | 110              |
| COURTILLE (La), fab. de Locré                     | 313        | à Arras                                     | 281              |
| CP marque du comte d'Artois                       | 311        | DELFT. pièce figurée, fig. 22.              | 173              |
| CRETTÉ, porcelaine, à Bruxelles .                 | 344        | Delft, pièce figurée, fig. 22               | 175              |
| Cnoisic (Le), ses faïences                        | 137        | — ses fabriques<br>— pièce figurée, fig. 24 | 177              |
| Croissant, marque de Worcester .                  | 289        | — pièce figurée, fig. 24                    | 185              |
| - au trait, marque de Caughley.                   | 290        | DENIA, faience                              | 245              |
| Croissants (Trois) marque de Ma-                  | 221        | Dentelles et lambrequins de Rouen.          | 288<br>288       |
| rieberg                                           | 171        | Deniy, sa porcelaine                        | 137              |
| — — de croisillons                                | 171        | Denoy, Niederwiller                         | 79               |
| Cros, peintre espagnol de l'école                 |            | DERUELLE, fab. à Clignancourt               | 315              |
| de Moustiers                                      | 111        | DERUTA, faïence                             | 228              |
| CROCZAT, IAD. a Saintes                           | 127        | DESMURAILLE, peintre de St-Amand.           | 50               |
| CS marque française                               | 160        | DESSAUX DE ROMILLY, d'Orléans.              | 139              |
| CT couronné, marque de Franken-                   | 339        | DESVRES fait le genre rouennais.            | 34<br>36         |
| thal CUSTINE (Le comte) acquiert Nie-             | 333        | — ses fabrications                          | 183              |
| derwiller                                         | 80         | DEUX SAUVAGES (Les), fabr. de Delft         | 184              |
| — sa devise                                       | 81         | DEX - Z DEX—marques de Dextra               |                  |
| — ses marques                                     | 81         | de Delft                                    | 191              |
| sa porcelaine                                     | 310        | DEXTRA (JT) OU DIKETRAAT, ISDE. 8           |                  |
| Curio, fab. à Pavie                               | 234        | Delft, à l'A grec                           | 181              |
| L'v reunis, marque de Klo-ter-Veils-              | 772        | DG, D' GIANETTI, de Vineuf                  | 348              |
| dorf.<br>CV avec l'écu de la Saxe; Volks-         | 335        | Dieu, décorateur de Rouen                   | <b>3</b> 0<br>33 |
| tadt?                                             | 351        | — sa signatura                              | 101              |
| CX Delft? style rouennais                         | 189        | Digne, potier à Paris                       | 55               |
| ,                                                 |            | , ,                                         |                  |

| DIGNE (Faïence de). fig. 8 p         | 57            |                                      |             |
|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------|
|                                      | 99            |                                      |             |
| Digoin, faïence                      | 318           | E                                    |             |
| Dint, ses travaux céramiques         | 98            |                                      |             |
| Dijox, faïence                       | 30            |                                      | -20         |
| Diokis, fabr. à Rouen.               |               |                                      | 25          |
| Directeurs de la manut, de Sevres.   | 267           |                                      | 544         |
| Dispier fabr. à Valence              | 247           | Ecu ruselé, marque de Nymphen-       |             |
| DL. faience à la corne               | 33            | l houre                              | 338         |
| — réunis id                          | 33            | - au trait à une fasce, Vienne.      | 542         |
| - marque de Louis Dorez de           |               | — à bande surmonté d'un A, Ans-      |             |
|                                      | 48            |                                      | 350         |
| Valenciennes.                        |               | pach ?                               | <b>550</b>  |
| DLF signature de Denis Lefebvre      | 144           |                                      |             |
| de Nevers                            |               | - de la Saxe, Volkstadt?             | <b>35</b> 0 |
| Doccia sa porcelaine.                | 291           | EDME, manufacture royale de terre    |             |
| Does (Dirk van der), de Delft, à la  |               | d'Angleterre à Paris                 | _56         |
| rose                                 | 180           | E II marque de Saint-Pétersbourg.    | 346         |
| - (W. Van der) aux trois cloches.    | 181           | Eisenberg porcelaine                 | 334         |
| DON POTTERY                          | 219           | ELBOGEN, porcelainerie moderne.      | 343         |
| Doxi (De) seigneur de Goult, fonde   |               | ELERS (Les), fabr. à Bradwell.       | 213         |
| DONE (DE) Seignent de douit) ionne   | 155           | Calm A Mariahara                     | 220         |
| une fabrique.                        | •••           | ERENREBICH, fabr. à Marieberg        | 220         |
| Donez (Barthélemi) et Perlissien,    | 42            | ETRURIA, WEDGWOOD y transporte sa    | 215         |
| fabr. à Lille                        | 42            |                                      |             |
| Donez (François-Louis), fabr. à Va-  |               | EF cursifs, marque de Moustiers.     | 112         |
| lenciennes                           | 47            | I RM chiffre d'Etienne Mogain de     |             |
| - sa veuve lui succède               | 47            | Moulins                              | 150         |
| Donez (Claude), fabr. à Valencien-   | ,             | Emailleurs à Rouen                   | 21          |
|                                      | 47            | EMS en chiffre, marque de Johan-     |             |
| Donez (Nicolas-Alexis), petit -fils  |               | nes Mesch, de Delft.                 | 179         |
| de Barthélemi, de Lille.             | 43            |                                      | 189         |
| de Bartneiemi, de Line.              | 44            |                                      | 100         |
| - signe une pièce en 4748            | -             |                                      | 283         |
| Dorez et Pelissier font de la por-   | _ ~~=         | sillons, marque de Peterynck.        |             |
| celaine tendre à Lille.              | 257           | marque de Meissen                    | 329         |
| Doruge sur faience f ite à Stras     |               | l Enchyly see fliences a reliels     | 76          |
| bourg par Paul Hannong               | . 97          | Epinal, faïence                      | 86          |
| Don't estaience                      | . 40          | P   Enis croisés, marque attribuée à |             |
| DOUBLE BROC (Le), fabr. de Delft     | . 184         | Russinger?                           | 314         |
| Douisbourg et Saladin, fabr.         | à .           | Espagne, ses faiences                | 243         |
|                                      | . 44          | — sa porcelaine                      | 297         |
| Dunkerque                            | . 9201        | B Francisco follonos                 | 123         |
| DP Cursus, Allemagner.               | . 35          | .   Careffelle, latence              | 295         |
| D.P. porcelaine allemande            | 17            | LESTE. Sa porcesarue.                | 279         |
| DPAW marque du Paon, à Delft .       |               | I Elious, sa porceiame temare.       | 310         |
| Droit d'entrée de la terre à faience | . 5           | .   — sa potterame doro:             | 180         |
| suppriméen Flandre.                  |               |                                      |             |
| DSK marque de Tomas Spaandonci       | i. 1 <u>8</u> | - avec DB. id                        | 180         |
| Dunois, fabr. à Rouen                | . 0           | U   avec des numeros, la             | 180         |
| h Paris                              | . 0           | 6 _ à six pointes, marque de Doccia. | 292         |
| - (Les frères) fondent la fabr. d    | le            | _ à une pointe courbe, Capo-di-      |             |
| porcelaine à Vincennes               | . 26          | Monte                                | 290         |
|                                      | . 3           | Monte                                |             |
| Donez, fabr. à Aire                  |               |                                      |             |
| DUMONT, fabr. de Rouen               |               | V Ges Signes Carpatteerdages 1.7.    | 538         |
| Dunkerque, faience                   |               | phembourg.                           | 000         |
| DV. faïence genre Rouen              |               | DE ETOULE BLANCHE, à Deilt, labr. de | 400         |
| - est-ce la marque de Villeroy       | ?. 1          | 74   A kiell                         | 100         |
| - marque des porcel. de Mei          |               | EVEN (Suter van der) de Deift        | 186         |
| necv                                 | . 4           | Evens (Gerrit), potiers de Schaff-   |             |
| DVDD marque de Dirk van der Doe      | 5,            | l house                              | 195         |
| de Deift                             | . 10          | 80                                   |             |
| Dwight (John), fabr. à Falham.       | . 2           | 14                                   |             |
| Parent (sound) tenne a same          | , -           | l                                    |             |
|                                      |               |                                      |             |

| — marque de faïence française .    | 160 | FEBVRIER (Jacques), fab. de 1 ille . | 41   |
|------------------------------------|-----|--------------------------------------|------|
| — — de Delft                       | 189 | Fédèle, fab. à Orléans               | 140  |
| — — allemande                      | 20S | FERRAT, frères, de Moustiers. 108-   | -111 |
| - cursif, porcelaine de Fursten-   | - 1 | Fers de haches, marque de Bade.      | 337  |
| berg                               | 531 | FESQUET et Cie, de Marseille         | 116  |
| berg                               | 113 | Feuille, marque de Delst             | 194  |
| FAERZA, ses faïences               | 226 | FF, Italie                           | 240  |
| Faïence - A quelle époque remonte  | - 1 | - avec un faucon, marque de          |      |
| son invention en France            | 1   | Montbernage                          | 129  |
| - faite en France par des Ita-     | - 1 | - réunis et couronnés, Fulda         | 333  |
| liens                              | 2   | FI, Delft                            | 189  |
| - cuite à Rouen en 1542            | 3   | - cursifs, marque de Moustiers .     | 112  |
| — genre italien                    | 3   | - cursifs, genre Moustiers           | 160  |
| — — rouennais                      | 5   | Flambeaux croisés, marque de Lo-     |      |
| — — nivernais                      | 8   | cré                                  | 314  |
| méridional                         | 1Ŏ  | FLANDRIN, fab. à Rouen               | 30   |
| — — de Strasbourg                  | 11  | FLAXMAN, employé par Wedgwood.       | 215  |
| — — porcelaine                     | 12  | Flèche, marque de Caughley           | 230  |
| - française; géographie des fa-    | ۱   | Flèches croisées, sur une porce-     | -00  |
| briques                            | 13  | laine tendre                         | 282  |
| — (Mise en)                        | 28  | Fleur de lis, attribuée à Rouen.     | 31   |
| - façon d'Angleterre, Sturgeon à   | -0  | — — avec LB id                       | 31   |
| Rouen                              | 30  | - donnée comme marque de             | 0.   |
| Faïence sine ou terre de pipe,     | •   |                                      | 117  |
| faite à Rouen                      | 30  | Savy                                 | 137  |
| — à Douai                          | 46  | — — au-dessus d'un P                 | 165  |
| — à Saint-Amand                    | 50  | — — Allemagne                        | 212  |
| - à Paris, manuf. royale           | 56  | — — marque de Capo-di-Monte .        | 290  |
| — à Sèvres                         | 65  | Fleuron, marque allemande            | 211  |
| — à Montereau                      | 67  | FLIEGEL, peintre à St-Georges        | 207  |
| — à Niederwiller                   | 81  | Flots (Trois), marque de Copen-      | -0.  |
| - de terre blanche puriliée, à Or- |     | hague                                | 345  |
| léans                              | 139 | FLV en chiffrecursif, Valencienne.   | 32   |
| - colorée et marbrée à Orléans.    | 140 | FONTENAY, faïence                    | 131  |
| FAUCHIER, de Marseille             | 116 | FONTENILLE (Le cointe de), fonda-    | -0.  |
| FAUCON (Félix) et Pasquier, fab. à |     | teur de la fab. de Terre-Basse .     | 120  |
| Montbernage                        | 129 | Forasassi dit Barbarino, fabric, à   |      |
| FACQUEZ (Pierre-François-Joseph)   |     | Itennes                              | 132  |
| fab. à St-Amand                    | 48  | FORTERIE, père, potier à Cour-       |      |
| FAUQUEZ (Jean-Baptiste-Joseph). f. | ••• | celles                               | 158  |
| à St-Ainand                        | 48  | FORTUNE (La), fab. à Delft           | 179  |
| FAUQUEZ (Pierre-Joseph), fabr. à   |     | Pierre van der Briel, prop           | 179  |
| St-Amand                           | 48  | - Elisabeth Ell ng, sa veuve .       | 179  |
| - sa fabrique à Tournay            | 168 | FORTUYN, marque de Delft             | 179  |
| FAYARD (M. de), seigneur de Sin-   |     | Forque (Joseph), associé et succes-  |      |
| ceny, sa fabrique                  | 69  | seur de Clérissy à Moustiers         | 108  |
| FAYENCE, sa faïence douteuse       | 114 | Forque, père et tils, de Moustiers.  | 108  |
| FB réunis, Suède                   | 211 | Fourche, marque de faïence alle-     |      |
| FBE en chilfre, Moustiers          | 110 | mande                                | 211  |
| FBGF, Allemagne                    | 208 | - de porcelaine, Rudolstadt?.        | 336  |
| FC, marque française               | 160 | - avec un B, Frankenthal?            | 350  |
| — — de Milan                       | 232 | FOURNIER (Pierre), sur une faience   |      |
| — — de Milan                       | 160 |                                      | 111  |
|                                    |     |                                      |      |

| FP en chissre entrelacé, Saint-       | 1          | GB faïence à la corne                      | <b>5</b> 3 |
|---------------------------------------|------------|--------------------------------------------|------------|
|                                       | 3-50       |                                            |            |
| — avec SA marque de la faïence        |            | Hagen                                      | 182        |
| fine                                  | 50         | GCP, Allemagne                             | 208        |
| r P. marque de Moustiers              | 112        | GD faïence a la corne                      | 53         |
| FR marque de François-Rodrigues       | 44.00      | GDE marque française                       | 160        |
| de Nevers                             | 145        | GDG, Rennes?                               | 160        |
| — — de Rato                           | 251        | GENEST, potier à Paris                     | 55         |
| FR adossés, porcel. française         | 324        | GENNEP, faïence.                           | 198        |
| FRANKENTHAL; Hannong y émi-           | 404        | GENTILLE, art. de Castelli                 | 239        |
|                                       | 191        | Géographie des fabriq. de faïence          | 477        |
| — les faïences de Joseph Hannong.     | 338        | française                                  | 13         |
| - sa porcelaine                       | 338        | Géna, sa porcelaine                        | 336        |
| lig. 48,                              | 339        | GÉRARD, de Rambervillers                   | 86<br>-279 |
| marques diverses                      | 303        |                                            | 298        |
| FRF en chiffre, marque de Ferdi-      | 296        | GÉRONE, sa porcelaine?                     | 219        |
| nand IV, à Naples FrG marque flamande | 171        | Gevers et Arivingar de Rorstrand.          | 31         |
|                                       | 348        | GG marque de Rouen                         | 240        |
| FS groupe porcel, allemande           | 240        | GG cursifs, Italie                         | 161        |
| Fulda, sa porcelaine                  | 333        |                                            | IOI        |
| Fulham, fab. de John Dwight           | 214        | Gnail, peintre de Tournay et de<br>Sinceny | 71         |
| — sa faïence jaspée, lig. 26          | 214        | GHEDT, Allemagne                           | 208        |
| Fulvy, signé sur une faïence          | 157        | Giannico, art. de Castelli                 | 239        |
| Furstenberg, sa porcelaine            | 330        | Gien, faience                              | 141        |
| Tonorano par por conamo               |            | GILLET (Jean), potier de Beauvais.         | 72         |
|                                       |            | Gi n2. taïence à la corne                  | 33         |
|                                       |            | Ginori, fab. à Doccia                      | 292        |
| G                                     |            | GIRARD, fab. à l'île d'Elle                | 131        |
|                                       |            | GIRAULT de Beringueville, fonde            |            |
| G marque de Rouen                     | 31         | la fab. de Vaucouleurs                     | 87         |
| — — de Rambervillers?                 | 86         | GIROULET, à Arbois                         | 97         |
| G cursif, marque de Moustiers         | 112        | GK en chiffre, Delft                       | 190        |
| porcelaine de Gotha                   | 334        | - marque de Kozdenbusch                    | 205        |
| G capital ou cursif, marque de        |            | GL. Rouen                                  | 31         |
| Gaze à Tavernes                       | 113        | GLOT, successeur de Chappelle à            |            |
| - marque de Moscow                    | 349        | Sceaux                                     | 60         |
| - allemand, marque de Géra            | 336        | Gm, faïence à la corne                     | 33         |
| - avec une croix cantonné de croi-    |            | G Md, Rouen                                | 31         |
| sillons                               | 171        | GN. faïence de Rouen                       | 34         |
| - avec le globe crucigère, I alie .   | 240        | GO marque de Rouen                         | <b>52</b>  |
| - traversé par une flèche, porcel.?   | <b>350</b> | Goggingen, sa faïence                      | 198        |
| GA faïence à la corne                 | 33         | Gony, (Jean), poterie genre de Ne-         |            |
| GA cursifs entrelacés, faïence à la   |            | vers                                       | 149        |
| corne                                 | 53         | — — sa signature                           | 161        |
| - cursifs en chiffre, marque de       |            | Gotha, sa porcelaine                       | 534        |
| Dihl et Guerhard                      | 318        | Gouda (Martinus), de Delst                 | 178        |
| GAA genre moustiers                   | 160        | — sa marque                                | 178        |
| GALLET (Jacques), potier à Epernay.   | 77         |                                            | 155        |
| GAR marque de Rouen                   | 31         | GRANGE (La); c'est là qu'était la          |            |
| GARCIN, fab. à St-Vallier             | 101        | fab. dite de Thionville                    | 91         |
| GARD N, décorateur de Rouen           | _30        | Grangel (Fo) pointre espagnol, de          |            |
| GARDNER, à Moscow                     | 346        | l'école de Moustiers                       | 111        |
|                                       | 50         | GRAVANT, ses laiences                      | 66         |
| GAUTHIER, successeur de Digne,        | امع        | GRAVANT, trouve la pâte tendre de          | 262        |
| fab. à Paris                          | 56<br>122  | Vincennes                                  | 202<br>205 |
| GAZE, fab. à Tavernes                 | 113        | Greber de Nuremberg                        | 334        |
| GB, Rouen                             | 31         | Greiner (Les), leur porcelaine             | 101        |
| ,                                     | 01)        | Grenoble, faïence                          | 104        |

|                                       | _   |                                              |             |
|---------------------------------------|-----|----------------------------------------------|-------------|
| GRIFFE (La), fab. de Lambertus San-   |     | HANNONG fait de la porcelaine dure           | 300         |
| derus de Delft                        | 181 | — sa porcelaine, fig. 40                     | 301         |
| GROSBREITENBACH, sa porcelaine        | 335 | Hannong (Joseph-Adam), fils de Paul,         |             |
| GROSCAILLOU, manuf. de faience        |     | faïencier à Frankenthal                      | 93          |
| de la veuve Julien                    | 60  | - revient à Strasbourg                       | 93          |
| fab. de porcelaine de Broil-          |     | - fait de la porcelaine                      | 300         |
| liet                                  | 303 | - sa marque à Frankenthal                    | 339         |
| d'Advenir Lamarre                     | 313 | HANNONG (Paul-Antoine), fils de              | -           |
| GROSDIDIER, fab. à Varages            | 113 | Charles                                      | 99          |
| GROSSE, artiste à l'île St-Denis.     | 317 | - dirige l'usine de Strasbourg               | 99          |
| GRUE (Les), artistes de Castelli      | 238 | - fait de la dorure sur faïence              | 99          |
| GS, marque de Rouen                   | 32  | - fabrique de la porcelaine                  | 93          |
| — — faïence à la corne                | 33  | - est obligé de s'expatrier 93               |             |
| GUERBARD et Dihl, rue de Bondy .      | 318 | - sa faïencerie du Palatinat                 | 197         |
| GURRMEUR, fab. à Nantes               | 134 | - sa porcelaine dure                         | 300         |
| GUICHARD, de Moustiers                | 108 | - vend son secret à Sèvres                   | 300         |
| Guigou, fab. à Varages                | 113 | HANNONG (Pierre-Antoine), fils de            | 000         |
| Guillibraux, fuiencier, fait un ser-  |     | Paul, fait de la faïence à Vin-              |             |
| vice pour le duc de Montmo-           |     | cennes                                       | 63          |
| rency                                 | 25  | - prend les usines du Bas Rhin.              | 93          |
| GUILLOTIÈRE (La), sa fabrique         | 102 | - vendà Sèvres le secret de la por-          | •           |
| GULNER, de Nuremberg                  | 201 |                                              | 93          |
| GVS, signature de Geertruy Vers-      |     | celaine.<br>— dirige la fabrique d'Haguenau. | 96          |
| telle                                 | 182 | — s'associe à Hallez                         | 96          |
| GW marque de Rouen                    | 37  | - fait de la porcel. à Vincennes.            | 304         |
| G3 marque de Rouen                    | 32  | — au faubourg Saint-Lazare.                  | 310         |
| - id faïence à la corne               | 33  | — de nouveau à Vincennes.                    | 321         |
|                                       | ••• | HARBURG, faïence de Schapper                 | 198         |
|                                       |     | HAUT-PONT: VOV. Saint-Omer                   | 38          |
|                                       |     | HAUT-PORT; voy. Saint-Omer                   | 35          |
| Н                                     |     | HAYE (La), fabr. de Wytmans                  | 177         |
|                                       |     | — — sa porcelaine                            | 344         |
| H faïence genre Rouen                 | 32  | HAYE (La), fabr. à Rigné                     | 130         |
| — — à la corne                        | 33  | HB, marque d'Henri Borne de Ne-              |             |
| — — française?                        | 161 | vers.                                        | 145         |
| — divers. Allemagne                   | 209 | — — de Brower                                | 183         |
| - marque de Ch. Hannong               | 301 | IIC, faïence à la corne                      | 33          |
| - cursif, porcelaine de P. A. Han-    |     | — marque de Goult                            | 33<br>155   |
| nong                                  | 311 | HD couronnés, porcel. Thuringe               | 349         |
| H avec deux pipes, porc. française.   | 324 | HDK. Delft                                   | 190         |
| HA réunis, faïence                    | 161 | HDK, Delft                                   | 161         |
| HA HE réunis, Allemagne               | 209 | НÉВЕRТ (François), potier à Paris.           | 55          |
| HACHE (La), fabr. de Delft            | 182 | Hennegens, fabr. à Bailleul                  | 158         |
| HAGEN (veuve van der) de Delft        | 182 | Hereng, fabr. à Lille                        | 43          |
| HAGUENAU; Charl. Hannong y monte      |     | Héringle, fabr. d'étuves à Lille             | 46          |
| une fabrique                          | 92  | HERMAN (Augustin), Niederwiller .            | 79          |
| - histoire                            | 95  | HESDIN, faience                              | 37          |
| HALDER (Jacobus) ADRIENS Z, fabr.     |     | HGEG Delft                                   | 190         |
| à Deift à l'A grec                    | 181 | HI réunis, faience méridionale               | 161         |
| HALLEZ (Xavier), associé à Hannong    |     | HILDBURGHAUSEN, sa porcelaine                | 335         |
| à Haguenau                            | 96  | HK réunis, marque de Kuylick de              |             |
| HALSFORT, fabr. à Dousi               | 46  |                                              | 179         |
| HALY, sur des ouvrages de Nevers.     | 145 | Delft                                        | <b>20</b> 9 |
| HANLEY, fabr. de Meyer                | 217 | HM faïence à la corne                        | 33          |
| HANNONG (Balthasar), tils de Charles. | 92  | HMVC Delft                                   | 190         |
| - prend l'usine d'Hagueneau           | 92  | BN réunis, Allemagne                         | 209         |
| Hannong (Charles-François) de         | · · | HOCHST, ses faïences                         | 199         |
| Strasbourg                            | 91  | sa porcelaine                                | 331         |
| - s'associe à Wackenfeld              | 92  | Horr, marque suédoise                        | 220         |
|                                       |     |                                              |             |

TABLE DES MATIÈRES.

361

# TABLE DES MATIÈRES.

| Hollins, fabr. à Shelton                                  | 217        |                                                              |             |
|-----------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| Houze, DE L'AULNOIS ET Cie, fabr.                         |            | J                                                            |             |
| à Douai                                                   | 46<br>331  | Laureif ganna Strachauna                                     | 464         |
| HOXTER, sa porcelaine                                     | 209        | J cursif, genre Strasbourg JACKFIELD, fabr. de Tursfield     | 161<br>218  |
| HPI Delft                                                 | 190        | JACQUE (Jean-François), peintre de                           | 210         |
| HS, décorateur de Goggingen                               | 198        | Lille                                                        | 41          |
| — Allemagne                                               | 209        | JACQUES et JULIEN, SUCCESSEURS de                            |             |
| HUET (Bernard), modeleur à Or-                            | 33         | Barbin à Mennecy.                                            | <b>26</b> 0 |
| léans                                                     | 140        | — transfèrent leur fabrique à Bourg-la-Reine.                | 280         |
| Hugge, fabr. à Rouen                                      | 3Ŏ         | JAH en chiffre, marque de Fran-                              | 200         |
| (Veuve)                                                   | 30         | kenthal                                                      | 559         |
| HVMD signature de Hendrik van                             | 4.05       | JAMART, Intencier                                            | 161         |
| Middeldijk                                                | 183<br>32  | JARY OU JARRY, peintre d'Aprey.                              | 74          |
| no marque, genre nouen                                    | 32         | JB en chiffre cursif, signature de Jacques Bourdu, de Nevers | 144         |
|                                                           |            | — essai de porcelaine tendre.                                | 255         |
| I                                                         |            | JR surmontés d'une étoile, Delft                             | 190         |
| 1                                                         |            | JBD en chiffre, marque française.                            | 161         |
|                                                           |            | JDLF Italie                                                  | 242         |
| I cursif, marque flamande                                 | 171        | JEAN-LOUIS, modeleur a Strasbourg,                           | 4.60        |
| I sur une porcelaine tendre IB marque de Jean Brigueville | 281<br>128 | JEANNOT peintre de Sinceny                                   | 140<br>70   |
| — sous une étoile, marque de Delft.                       | 180        | Jeune tête de Maure (La), fabr. de                           | **          |
| IBH chiffre de Balthasar Hannong.                         | 96         | Delft                                                        | 182         |
| ID réunis, faience de Delst                               | 182        | Ju Delit.                                                    | 191         |
| IDA, Johannes den Appel, de Delft.                        | 180        | i in reuu!s. marque de joseph han-                           | ۰           |
| IDM marque de Jacobus de Milde, de                        | 178        | nong. — sous une toile, Hannong.                             | 95<br>197   |
| Delft                                                     | 190        | JIN cursifs en chiffres, porc. dure                          | 137         |
| IG Delft                                                  | 190        | l trancaise                                                  | <b>32</b> 3 |
| IGS Italie                                                | 240        | JM cursifs en chiffres, marque de                            | _           |
| IH marque de Jacobus Halder, de                           | 400        | la rue des Boulcts                                           | <b>32</b> 0 |
| — marque de Joseph Hannong                                | 182<br>302 | Journair, fabr. de Rouen                                     | 30          |
| IHK en chiffre, Allemagne                                 | 209        | Jacques Seigne                                               | 145         |
| Il faïence à la corne.                                    | 33         | JS cursifs en chiffre, porcelaine                            |             |
| II Nevers?                                                | 161        | dure irançaise                                               | <b>32</b> 5 |
| IK Delft                                                  | 191        | Julien (Veuve), fabr. au Gros-Caillou                        | 65          |
| IK réunis, porcel. allemande                              | 350<br>131 | Jupiter (fig. astronomique) marque                           | 290         |
| ILE D'ELLE, faience                                       | 317        | de Plymouth                                                  | 191         |
| ILMENAU, sa porcelaine                                    | 335        | JZ Delft                                                     | 191         |
| ILV réunis, faïence semblable à                           |            | J2B sur une porcelaine tendre                                | 289         |
| celle de Révérend                                         | 54         |                                                              |             |
| IM marque de Malines                                      | 170        | K                                                            |             |
| Infreville, fabr. d'épis                                  | 19<br>191  | , <b>,</b>                                                   |             |
| IPR en chiffre, marque de Marans.                         | 127        | K Allemagne                                                  | 209         |
| lS réunis, marque de Robert                               | 118        | - avec diverses lettres, Kiel                                | 223         |
| IS signature de Jean Schapper                             | 199        | Kaschau, ses faiences                                        | 200         |
| ISLETTES (Les), faïences                                  | 90         | KD Delft                                                     | 199         |
| ITD marque de Dextra, de Delft IVB réunis, Delft          | 181<br>191 | KELSTERBACH, SE POTCElaine                                   | 339<br>178  |
| IVH Delft.                                                | 191        | KF Delt.                                                     | 199         |
| IVL réunis                                                | 191        | Kiel, fabr. de Buchwald                                      | 222         |
|                                                           |            | Kiell (A) fabr. à Delft. à l'étoile                          |             |
|                                                           |            | hlanche                                                      | 180         |

|               |                                                     | 450 .       | 1.0                                       |            |
|---------------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|------------|
|               | KLBYNOVEN (Q) de De.ft                              | 178         | LC cursifs en chiffre, marque de          |            |
|               | Кьюот (Jan van der),fabr. à Delft, au               |             | Lanfrey LCF cursifs en chiffre, marque de | 310        |
|               | Romain                                              | 182         | LCF cursifs en chiffre, marque de         |            |
|               | KLOSTER-VEILSDORF, sa porcelaine                    | 335         | Lanfrey                                   | 510        |
|               | KOOPE (Daniel), Niederwiller                        | 79          | Lanfrey LEBORUF, rue Thiroux, fab. de la  |            |
|               | Korzec, sa porcelaine                               | 347         | reine                                     | 317        |
| - de          | Kozdenbusch de Nüremberg                            | 202         | LE CERF, peintre des Islettes et de       | VI.        |
| · ; 1         |                                                     | 186         | Sincery 7                                 | 1-90       |
| de            | Kuik (M. y), décorateur de Delft.                   | 222         | Sinceny                                   |            |
|               | KUNERSBERG, ses faiences                            |             | LECOMPE, peintre de Sinceny               | 70         |
|               | Kuylick (Jan-Jan-z) de Delft                        | 179         | Lœos, fab. de Greens et Cie               | 218        |
|               |                                                     |             | LEFEBVRE (Denis), de Nevers sa            |            |
|               |                                                     |             | marque                                    | 144        |
| M.            | L                                                   |             | LEFEBURE (Hubert-François), fab. à        |            |
|               | L                                                   |             | Lille                                     | 45         |
|               |                                                     |             | LEPRANÇOIS fonde la fab. de Bellc-        |            |
|               | L allemand, faïence                                 | 210         | vue                                       | 83         |
| i di          | - marque allemande                                  | 210         | LEGER LEJEUNE, faïence?                   | 162        |
|               |                                                     | 210         | Lei (Pietro) fab. à Pesaro                | 227        |
| 12.           | — — de la porcelaine tendre de                      | OPO         |                                           |            |
| ift           | Lille                                               | 258         | LEIHAMER, peintre à Kiel                  | 223        |
| ge. !         | — de Lassia, à Paris                                | 315         | LELEU, peintre de Rouen                   | 27         |
| ge.           | — — de Limbach                                      | 335         | LELONG (Nicolas), a Nancy                 | 85         |
| 1.            | — parcelaine allemande                              | 351         | LELOUP, peintre de Sinceny                | 70         |
| W.            | LA sur des carreaux de Thouars .                    | 130         | LENASLE (Femme), fab. à St Clair.         | 103        |
| :             | LAFERTÉ, termier général, sa fab.                   |             | LEMIRE, sculpteur, travaille à Nie-       |            |
|               | à l'île St-Denis                                    | 63          | derwiller                                 | 310        |
| , dr          | LAPUE, (M. de), fondateur de la                     | •           | derwiller                                 | 0-0        |
|               | fab. de Marignac                                    | 12C         | ierault                                   | 129        |
|               |                                                     | 120         | LEPERRE DURGO, fab. à Lille               | 319        |
| Bac-          | LALLEMAND (de), seigneur d'Aprey,                   | - 1         |                                           |            |
| -             | fonde une falencerie                                | 74          | — — cuit sa porcelaine à la houille       | 319        |
| • *           | LALLEMENT, fab. à Chantilly                         | <b>2</b> 59 | — — vient expérimenter à Paris.           | 419        |
|               | LAMBEL, marque d'Orléans 279                        | -302        | LEPETIT de Lavaux, baron de Mat-          |            |
| dare          | LAMBERT, fait de la faïence fine à                  |             | haut, y élève une faïencerie              | 73         |
|               | Sèvres                                              | 65          | LEROY, alué, de Marseille                 | 116        |
| ٠, ١          | LAMBETH. On v a fait des faiences .                 | 213         | LEROY, de Montillier, fab. à Nantes,      | 134        |
|               | Lambrequins et dentelles de Rouen                   | 6           | LEVAVASSEUR, fab. à Rouen                 | 30         |
|               | LAMONINARY, associé à son gendre                    | •           | LHÔTE, fab. à Nantes                      | 134        |
| نيخ           | Fauquez, à Valenciennes                             | 48          | LIAUTE (Louis), de Tours                  | 153        |
| 7.            | — fait de la porcelaine                             | 32 i        | Liége, fab. de Bousmar                    | 170        |
| 19            |                                                     | 321         |                                           | 138        |
| , ,           | Lamperkan, marque de la veuve                       | 401         | Ligron, ses épis.                         |            |
| jo.           | Brouwer                                             | 184         | LILLE, fait le genre rouennais            | 34         |
| (100          | LANE END, fab. de Turner                            | 217         | — ses faienceries                         | 40         |
| $t \hat{v}^2$ | LANFREY, directeur de Niederwiller                  |             | — (Falence de), fig. 6                    | 45         |
|               | sous Custine                                        | 81          | - sa porcelaine tendre                    | 257        |
| **            | - Sa porcelaine                                     | 310         | — sa porcelaine dure                      | 319        |
| 100           | Langres, faïence                                    | 75          | LIMBACH, sa porcelaine                    | 334        |
| 18.           | LAROZE, fuïencier à Sainte-Foy                      | 30          | Linoges, fab. de Massié                   | 152        |
|               | LA SEINIE, sa porcelaine                            | 315         | - sa porcelaine                           | 314        |
|               | LASSIA, fab. rue de Reuilly                         | 315         | Lion rampant couronné, marque             |            |
|               | LAUGIER et Chaix, de Moustiers                      | 108         | de Frankenthal                            | 539        |
|               | Lauraguais (Le comte de Brancas-),                  | 100         | - non couronné, Hollande?                 | 348        |
| ;             |                                                     | 302         |                                           | 250        |
|               | sa porcelaine dure                                  |             | LISBONNE, ses faiences                    | 200        |
| · •           | LAURENT, fab. à Varages                             | 113         | LITTLE FENTON, fab. de Wheil-             | 947        |
|               | LAZERME, fab. au Puy                                | 122         |                                           | 217        |
|               | LB réunis, chiffre de Moustiers .                   | 111         | LIVERPOOL, ses poteries fines             | 216        |
|               | — en chiffre, Boch Luxembourg.                      | 172         |                                           | 351        |
| J             | <ul> <li>cursifs, marque de Louis Broil-</li> </ul> |             | LL marque de la porcel. de Lille.         | 258        |
|               | liet                                                | 503         | LL cursifs réunis, porcelaine du          |            |
|               | - réunis, porcelaine de Thuringe.                   | 349         |                                           | <b>323</b> |
|               | LC, porcelaine française                            | 321         | LL croisés, marque de Vincennes.          | 326        |
| ,             | , ,                                                 | -3.         |                                           |            |

| LL couronnés, marque de Sè-                                         | ,           | MACHECOUL, sa faïence               | 137             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------|
| vres pate dure                                                      | 505         | MACHELEID, ses porcelaines 333-     | 336             |
| - avec la couronne de prince,                                       |             | Macon, sa faïence                   | 99              |
| Clignancourt                                                        | 316         | MALERIAT (Léopold), second direc-   | •••             |
| LO réunis, chiffre attribué Olery.                                  | 109         | teur de Sinceny                     | 70              |
| LO réunis, chiffre attribué Olery.  — avec d'autres lettres, marque |             | MALÉTRA, fab. à Rouen               | 30              |
| de Moustiers                                                        | 110         | Maliconne, en Normandie, ses        |                 |
| - sur une porcelaine tendre                                         | 281         | épis                                | 19              |
| Locat, à la Courtille                                               | 313         | - (Sarthe) ses terres vernissées.   | 138             |
| Lopi, ses faïences                                                  | 235         | Malines, faïence                    | <b>170</b>      |
| LONGFORT, fab. de Davenport                                         | 218         | Malnat, directeur de Nieerwiller.   | 78              |
| Louisbourg, ses faïences                                            | 200         | Manerbe, fab. d'épis                | 19              |
| ses porcelaines                                                     | 337         | Maniez, ses faïences                | 245             |
| ses porcelaines Louis-Philippe-Joseph, duc d'Or-                    |             | Mantes, ses faïences                | 66              |
| léans, sa fabrique                                                  | 320         | MAP marque de Morelle (porcel.).    | 313             |
| - duc de Chartres, sa fab                                           | 321         | MARAIS (Henri), de Nevers           | 145             |
| — — sa porcelaine, fig. 45                                          | 322         | Manans, fait le genre rouennais .   | 34              |
| LOWENFINCE, associé d'Hannong                                       | 96          | — fab. de Roussencq                 | 127             |
| Lowestort, fab. de Luson                                            | 218         | Marconi, peintre delle Nove         | 293             |
| LOYAL (Charles), Luneville                                          | 82          | MARIEBERG, ses faïences             | 220             |
| LP avec un lion, Italie?                                            | 240         | — ses marques 220-9                 | <del>22</del> 6 |
| LP cursifs en chiffre, marque du                                    |             | — sa porcelaine tendre              | 284             |
| Pont-aux-Choux(Louis-Philippe)                                      | <b>52</b> 0 | Marignac, ses faïences              | 120             |
| - cursits couronnés, marque de                                      |             | Marques chronologique de la ma-     |                 |
| Louis-Philippe, duc de Char-                                        |             |                                     | 267             |
| tres                                                                | 322         |                                     | 268             |
| LPK marque de la veuve Brouwer.                                     | 184         | 🗕 de la pâte dure                   | 306             |
| LR réunis, genre marseillais                                        | 162         | - des décorateurs modernes ?        | <b>50</b> 7     |
| LR réunis, précédés d'un A                                          | 162         | Marron (De), fonde l'usine de Meil- |                 |
| LS chiffre de Sanderus, de Delft.                                   | 181         | lonas`                              | <b>9</b> 9      |
| LS cursifs en chiffre ou séparés,                                   |             | Marseille                           | 10              |
| marque de la Seinie                                                 | 315         | - fait le genre rouennais           | 54              |
| LSX en chiffre, marque de Mon-                                      |             | - histoire de sa faïence            | 114             |
| sieur.                                                              | 316         |                                     | 117             |
| Lunéville, sa faïence                                               | 82          | — sa porcelaine                     | <b>30</b> 5     |
| - sa pâte de marbre et ses terres                                   | _ [         | MARTIN (Michel), Niederwiller       | 78              |
| de Lorraine                                                         | 312         | Martin (Veuve), Iab. a Nantes :     | 134             |
| Lunules avec une croix, marque                                      |             |                                     | 119             |
| de Limbach                                                          | 335         | MARZ (Christophe), de Nuremberg.    | 21) A           |
| LUTZE (Nicolas), Niederwiller                                       | 79          | Masquelier (Jacques), fab. à Lille. | _44             |
| Luxennoug, fab. de Boch                                             | 172         | Massié, fab. à Limoges 152-         | 314             |
| LV en chistre cursif, Valenciennes.                                 | 321         |                                     | 167             |
| LVE réunis                                                          | 192         | MATHAUT, Sa laiencerie              | 73              |
|                                                                     |             |                                     | 235             |
|                                                                     |             |                                     | 304             |
| M                                                                   |             | MB réunis, marque de la porcelaine  | ٠               |
|                                                                     |             |                                     | 284             |
| M faïence à la corne?                                               | 53          |                                     | 112             |
| M faïence genre Rouen                                               | 32          | MD réunis, faïence genre Rouen .    | 32<br>33        |
| M capital ou cursif, marque de                                      |             | a la corne                          | 33              |
| Marans                                                              | 127         | Médaillon avec lettres et signes,   |                 |
| - faïence genre marseillais                                         | 162         | marque de Martinus Gouda de         | 470             |
| — Allemagne, faïence                                                | 210         | Meson foly do ends angleig          | 178<br>217      |
| — cursif, id. id                                                    | 210         |                                     | 411             |
| - marque de Miles, de Shelton .                                     | 217         | MEILLONAS, fab. fondée par M. de    | 99              |
| — couronné, marque de Monsieur                                      | 316         | Marron                              | 325             |
| — essai de porcelaine dure                                          | 323         |                                     | 523<br>67       |
| M, MB réunis, marque de Marie-                                      | 994         | MELUN, ses faïences                 | 20í             |
| berg                                                                | 221         | Memmingen, faïence                  | 2V i            |

| 366                                                                                                                                                    | TABLE DES                                                             | NATIÈRES.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| NOCLE (La), histoire NORDENSTOL E fabr. à Ron NOTTINGHAM, grès                                                                                         | strand. 219<br>218<br>ibon. 230<br>292<br>349<br>201<br>284<br>ne 357 | Plat de porcelaine (Au), fabr. de Belft. PLB France? PLUME(La), faience. PLVNOUTH, fabr. de Cookworthy. (*LVBB Delft PM signature de P. van Marum. PO marque (rançaise?. POIREL (Micolas), sieur de Grand- vol privilégié à Rouen en 1646. 2 POISSON, porcelaine française. ———— de Nyon. | 185<br>167<br>124<br>290<br>192<br>182<br>163<br>34-30 |
| 0                                                                                                                                                      |                                                                       | POSTALLIER, ses faiences                                                                                                                                                                                                                                                                  | 128<br>98                                              |
| O couronné, marque d'Orl<br>OF Allemagne.<br>Onnonur, sa porcelaine.<br>Olron, ses faiences jaspées<br>OLERY (Joseph) de Moustiers<br>— va en Espagne. | 210<br>554<br>s 130                                                   | PONT-DE-VALE, fabr. de Léonard Racle. PONT-VALLAIN, poteries. Porcelaine dure faite à Strasbourg 9: — tendre française. — allemande.                                                                                                                                                      | 253<br>284                                             |
| OLIVIER, INICICIET À l'ARIS.<br>OLLIVIER, propriétaire d'Ap<br>OLLIVIER fabr. À Montpell<br>Onda, ses faïences                                         | 55<br>rey 74<br>ier 121<br>245                                        | mixte ou italienne                                                                                                                                                                                                                                                                        | 286<br>291<br>299<br>325<br>253                        |
| OP, Lorraine Onléans, ses faïence — sa porcelaine tendre. — sa porcelaine dure. Ontolant, peintre de Veniss                                            | 162                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 253<br>251<br>258<br>334<br>210                        |
| ONTOLAMI, peintre de Venisi<br>OS faïence, genre marseill<br>OVERTOOM, ses faïences<br>OY marque de Moustiers.                                         | 16 <b>z</b>                                                           | POT DE FLEUR DORÉ (Au), fabr. de Delft.  POT MÉTALLIQUE, à Delft.  — Lambertus Cleffius, fabr.                                                                                                                                                                                            | 185<br>177<br>177                                      |
| P                                                                                                                                                      |                                                                       | — Pieter Paree, successeur — sa marque                                                                                                                                                                                                                                                    | 178<br>178                                             |
| P marque de l'etit de Lille<br>marque française?<br>avec une croix canto                                                                               | 163<br>nnée de                                                        | POTERAT (Louis), sieur de Saint-<br>Etienne, privilégié à Rouen en                                                                                                                                                                                                                        | <b>2</b> 1                                             |
| PETIT (Veuve) et ROBILLAI<br>à Paris.<br>P.F marque de Moustiers.                                                                                      | a <b>v.</b> fabr.                                                     | — ses essais                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22 - 30<br>255<br>47                                   |
| PF cursifs, marque de Mo<br>PG Italie                                                                                                                  | oustiers. 212<br>141                                                  | POTTER, fabr. à Chantilly                                                                                                                                                                                                                                                                 | 102<br>259<br>322<br>113                               |
| Hannong                                                                                                                                                | . 95-197-301<br>210                                                   | PP. faïence genre Rouen                                                                                                                                                                                                                                                                   | 32<br>163<br>163                                       |
| Pi faience genre Rouen.  Picquer de La Houssierre Rouen.  Pidoux, peintre à Meillon                                                                    | , fabr. à                                                             | PR. NP Italie                                                                                                                                                                                                                                                                             | 235<br>241                                             |
| PIEDNU, peintre a meillon<br>Piednu, marque de Delft.<br>Pierror, faïencier à Montig<br>Piezas, fabrique espagnol                                      | 194<br>gny 88                                                         | selles genre Palissy                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19<br>98<br>36                                         |
| PIRKENHAMMER, porcel. mo<br>PL AR réunis, faience à                                                                                                    | derne <b>343</b>                                                      | Proskau, terre fine                                                                                                                                                                                                                                                                       | 206<br>122                                             |

| RF séparés ou en chiffre, marque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                      | Rouen son décor à la corne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| de Sèvres sous la république                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 306                                                                                                                                  | fig. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2                                                                                                      |
| R.G marques de Bruxelles?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 171                                                                                                                                  | - histoire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21                                                                                                     |
| Ring, fubr. à Nantes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 134                                                                                                                                  | - Poirel de Grandval, premier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                        |
| RICHELINE, fabr. à Varages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 113                                                                                                                                  | privilégié en 1646                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 130                                                                                                                                  | - Louis Poterat obtient un privi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |
| Rigné, faïence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 97                                                                                                                                   | lágo on 4675                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22                                                                                                     |
| Rioz, faïence.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                      | lége en 1675                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25                                                                                                     |
| RL faïence genre lorrain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 164                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25                                                                                                     |
| RM Allemagne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 210                                                                                                                                  | — Guillibaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Zə                                                                                                     |
| RME Suède?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 211                                                                                                                                  | — fabrique de madame de Vi'-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 00                                                                                                     |
| RMF genre Moustiers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 164                                                                                                                                  | leray, à Saint-Sever                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26                                                                                                     |
| RN Allemagne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 210                                                                                                                                  | — (Chapelle peintre dc)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26                                                                                                     |
| R-n marque de Rauenstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 335                                                                                                                                  | — (Claude Borne, peintre de)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 27                                                                                                     |
| Ro faïence à la corne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 34                                                                                                                                   | — (Leleu peintre de)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 27                                                                                                     |
| ROANNE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 103                                                                                                                                  | — (fabricants) Levavasseur, Pavie,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        |
| Robert (Joseph-Gaspard), de Mar-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                      | Malétra, Dionis, Lecoq de Villeray,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |
| seille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 116                                                                                                                                  | Picquet de la Houssiette, de Bare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |
| - son camaïeu vert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 118                                                                                                                                  | de la Croizille, Belanger, Dubois,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        |
| - ses services aux insectes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 113                                                                                                                                  | Flandrin, Hugue, veuve Hugue,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                        |
| — ses marques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 118                                                                                                                                  | Valette, Dumont, Jourdain, Va-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |
| — sa porcelaine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 304                                                                                                                                  | vasseur, Sturgeon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 128                                                                                                                                  | - (décorateurs) Dieu, Gardin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>59</b>                                                                                              |
| ROCHELLE (La), sa faïence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 127                                                                                                                                  | Roussenco, fabr. à Marans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 127                                                                                                    |
| Roches, fabr. à Saintes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 121                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        |
| Rodrigues (François) de Nevers, sa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4.12                                                                                                                                 | — sa marque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 127                                                                                                    |
| marque.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 145                                                                                                                                  | Roux (Pol.) de Moustiers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 107                                                                                                    |
| Roennen (Piet.), artiste douteux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 186                                                                                                                                  | Rubati (l'asquale) de Milan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 232                                                                                                    |
| Rong, terre à engobe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 138                                                                                                                                  | RUDOLSTADT, sa porcelaine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>33</b> 5                                                                                            |
| Rolet, fabr. à Borgo-san-sepolero.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 225                                                                                                                                  | Russinger, associé à Locré, puis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                        |
| — à Urbino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 228                                                                                                                                  | seul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 314                                                                                                    |
| ROLLAND, fabr. à l'ile d'Elle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 131                                                                                                                                  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |
| — — à Nantes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 134                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        |
| ROMAIN (Le), fabr. de Delft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18 <b>2</b>                                                                                                                          | e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 182<br>182                                                                                                                           | s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |
| — fabr. de van Marum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                      | S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |
| — fabr. de van Marum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 182                                                                                                                                  | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 52                                                                                                     |
| — fabr. de van Marum<br>— fabr. de van der Kloot<br>Romeli (Conrad) de Nuremberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 182<br>182<br>202                                                                                                                    | S faïence genre Rouen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>52</b>                                                                                              |
| — fabr. de van Murum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 182<br>182<br>202<br>336                                                                                                             | S faïence genre Rouen<br>— entre deux points,marque de Sin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _                                                                                                      |
| — fabr. de van Murum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 182<br>182<br>202                                                                                                                    | S faïence genre Rouen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 67                                                                                                     |
| — fabr. de van Merum — fabr. de van der Kloot . ROMELI (Conrad) de Nuremberg RONSEBURG, ses porcelaines. ROOS, marque de Delft. Roogugnuse (L'abbé de), fondateur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 182<br>182<br>202<br>336<br>180                                                                                                      | S faience genre Rouen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 67<br>209                                                                                              |
| - fabr. de van Merum fabr. de van der Kloot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 182<br>182<br>202<br>336<br>180                                                                                                      | S faience genre Rouen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 67                                                                                                     |
| — fabr. de van Merum — fabr. de van der Kloot ROMELI (Conrad) de Nuremberg. RONNEBURG, ses porcelaines. ROOS, marque de Delft. ROOUÉPINE (L'abhé de), fondateur de la fabr. de Samadet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 182<br>182<br>202<br>336<br>180<br>125<br>219                                                                                        | S faïence genre Rouen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 67<br>209<br>211                                                                                       |
| — fabr. de van Marum — fabr. de van der Kloot. ROMELI (Conrad) de Nuremberg. RONNEBURG, ses porcelaines. ROOS, marque de Delft. ROQUÉNINE (L'abhé de), fondateur de la fabr. de Samadet. — fabr. de Nordenstolpe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 182<br>182<br>202<br>336<br>180<br>125<br>219<br>219                                                                                 | S faïence genre Rouen.  — entre deux points, marque de Sinceny.  — marque de Schreitzein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 67<br>209<br>211<br>245                                                                                |
| — fabr. de van Merum — fabr. de van der Kloot. ROMELI (Conrad) de Nuremberg ROONEBURG, ses porcelaines ROOS, marque de Delft ROOGENEE (L'abbé de), fondateur de la fabr. de Samadet RORSTRAND — fabr. de Nordenstolpe — de Geyers et Arfvingar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 182<br>182<br>202<br>336<br>180<br>125<br>219<br>219<br>219                                                                          | S faience genre Rouen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 67<br>209<br>211<br>245<br>281                                                                         |
| — fabr. de van Merum. — fabr. de van der Kloot ROMELI (Conrad) de Nuremberg. RONNEBURG, ses porcelaines. ROOS, marque de Delft. ROOUÉPINE (L'abhé de), fondateur de la fabr. de Samadet. — fabr. de Nordenstolpe. — de Geyers et Arfvingar. ROSA (Mathias) d'Anspach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 182<br>182<br>202<br>336<br>180<br>125<br>219<br>219<br>219<br>196                                                                   | S faïence genre Rouen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 67<br>209<br>211<br>245                                                                                |
| — fabr. de van Marum — fabr. de van der Kloot. ROMELI (Conrad) de Nuremberg. RONSEBURG, ses porcelaines. ROOS, marque de Delft. ROQUÉNIRE (L'abhé de), fondateur de la fabr. de Samadet. RORSTRAND — fabr. de Nordenstolpe. — — de Geyers et Arfvingar. ROSA (Mathias) d'Anspach. ROSE (La), fabr. de Delit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 182<br>182<br>202<br>336<br>180<br>125<br>219<br>219<br>196<br>180                                                                   | S faïence genre Rouen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 67<br>209<br>211<br>245<br>281                                                                         |
| — fabr. de van Marum — fabr. de van der Kloot ROMBLI (Conrad) de Nuremberg. RONNEBURG, ses porcelaines. ROOS, marque de Delft. ROOGÉPIRE (L'abhé de), fondateur de la fabr. de Samadet. ROSSTRAND — fabr. de Nordenstolpe. — de Geyers et Arfvingar. ROSA (Mathias) d'Anspach. ROSE (La), fabr. de Delft. — sous un D marque de Delft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 182<br>182<br>202<br>336<br>180<br>125<br>219<br>219<br>196<br>180<br>181                                                            | S faïence genre Rouen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 67<br>209<br>211<br>245<br>281                                                                         |
| — fabr. de van Merum. — fabr. de van der Kloot ROMELI (Conrad) de Nuremberg. RONNEBURG, ses porcelaines. ROOS, marque de Delft. ROQUÉPINE (L'abhé de), fondateur de la fabr. de Samadet. — fabr. de Nordenstolpe. — de Geyers et Arfvingar. ROSS (Mathias) d'Anspach. ROSE (La), fabr. de Delft. — sous un D marque de Delft. — avec DVDD marque de Delft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 182<br>182<br>202<br>336<br>180<br>125<br>219<br>219<br>196<br>180<br>181<br>180                                                     | S faïence genre Rouen.  — entre deux points, marque de Sinceny.  — marque de Schreitzein  — Allemagne.  — avec une étoile, marque de Séville.  — sur une porcelaine tendre.  — allemand, porcel  Sabot de Noël en faïence de Roueu, fig. 2.  Salder (John) invente l'impression                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 67<br>209<br>211<br>245<br>281<br>349                                                                  |
| - fabr. de van Marum fabr. de van der Kloot. ROMELI (Conrad) de Nuremberg RONSEBURG, ses porcelaines. ROOS, marque de Delft ROQUÉNIE (L'abhé de), fondateur de la fabr. de Samadet RORSTRAND fabr. de Nordenstolpe de Geyers et Arfvingar. ROSA (Mathias) d'Anspach ROSE (La), fabr. de Delft avec DVDD marque de Delft avec ses feuilles, porcel. franç.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 182<br>182<br>202<br>336<br>180<br>125<br>219<br>219<br>196<br>180<br>181                                                            | S faïence genre Rouen.  — entre deux points, marque de Sinceny.  — marque de Schreitzein  — Allemagne.  — avec une étoile, marque de Séville.  — sur une porcelaine tendre.  — allemand, porcel  Sabot de Noël en faïence de Roueu, fig. 2.  Salder (John) invente l'impression                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 67<br>209<br>211<br>245<br>281<br>349                                                                  |
| — fabr. de van Marum — fabr. de van der Kloot ROMBLI (Conrad) de Nuremberg. RONNEBURG, ses porcelaines. ROOS, marque de Delft. ROOUÉPINE (L'abbé de), fondateur de la fabr. de Samadet. — fabr. de Nordenstolpe. — de Geyers et Arfvingar. ROSA (Mathias) d'Anspach. — sous un D marque de Delft. — avec DVDD marque de Delft. — avec ses feuilles, porcel, franç. Rose carné de Sèvres, dit Pompa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 182<br>182<br>202<br>336<br>180<br>125<br>219<br>219<br>219<br>196<br>180<br>181<br>180<br>524                                       | S faience genre Rouen.  — entre deux points, marque de Sinceny.  — marque de Schreitzein.  — Allemagne.  — avec une étoile, marque de Séville.  — sur une porcelaine tendre.  — allemand, porcel.  Sabot de Noël en faience de Roueu, fig. 2.  Sabler (John) invente l'impression sur la poterie.  SAILLY (Thomas), fabr. à Tours.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 67<br>209<br>211<br>245<br>281<br>349<br>517<br>153                                                    |
| — fabr. de van Marum — fabr. de van der Kloot ROMBLI (Conrad) de Nuremberg. RONNEBURG, ses porcelaines. ROOS, marque de Delft. ROOUÉPINE (L'abbé de), fondateur de la fabr. de Samadet. — fabr. de Nordenstolpe. — de Geyers et Arfvingar. ROSA (Mathias) d'Anspach. — sous un D marque de Delft. — avec DVDD marque de Delft. — avec ses feuilles, porcel, franç. Rose carné de Sèvres, dit Pompa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 182<br>182<br>202<br>336<br>180<br>125<br>219<br>219<br>196<br>180<br>181<br>180                                                     | S faïence genre Rouen.  — entre deux points, marque de Sinceny.  — marque de Schreitzein  — Allemagne.  — avec une étoile, marque de Séville.  — sur une porcelaine tendre.  — allemand, porcel  Sabot de Noël en faïence de Roueu, fig. 2.  Sabots (John) invente l'impression sur la poterie.  SALLEY (Thomas), fabr. à Tours.  (Noël) fait de la porcelaine.                                                                                                                                                                                                                                      | 67<br>209<br>211<br>245<br>281<br>349<br>217<br>153<br>319                                             |
| — fabr. de van Marum — fabr. de van der Kloot ROMBLI (Conrad) de Nuremberg. RONNEBURG, ses porcelaines. ROOS, marque de Delft. ROOUÉPINE (L'abbé de), fondateur de la fabr. de Samadet. — fabr. de Nordenstolpe. — de Geyers et Arfvingar. ROSA (Mathias) d'Anspach. — sous un D marque de Delft. — avec DVDD marque de Delft. — avec ses feuilles, porcel, franç. Rose carné de Sèvres, dit Pompa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 182<br>182<br>202<br>336<br>180<br>125<br>219<br>219<br>219<br>196<br>180<br>181<br>180<br>524                                       | S faience genre Rouen.  — entre deux points, marque de Sinceny.  — marque de Schreitzein.  — Allemagne.  — avec une étoile, marque de Séville.  — sur une porcelaine tendre.  — allemand, porcel.  Sabot de Noël en faience de Roueu, fig. 2.  Sabler (John) invente l'impression sur la poterie.  SAILLY (Thomas), fabr. à Tours.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 67<br>209<br>211<br>245<br>281<br>349<br>217<br>153<br>319<br>48                                       |
| — fabr. de van Marum. — fabr. de van der Kloot ROMELI (Conrad) de Nuremberg. RONNEBURG, ses porcelaines. ROOS, marque de Delft. ROOYENE (L'abhé de), fondateur de la fabr. de Samadet. — fabr. de Samadet. — de Geyers et Arfvingar. ROSA (Mathias) d'Anspach. ROSE (La), fabr. de Delft. — avec DYDD marque de Delft. — avec ses feuilles, porcel, franç. ROSE CARTE de SASTUS de MOUSTERS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 182<br>182<br>202<br>336<br>180<br>125<br>219<br>219<br>219<br>196<br>180<br>181<br>180<br>324<br>264<br>109<br>219                  | S faïence genre Rouen.  — entre deux points, marque de Sinceny.  — marque de Schreitzein  — Allemagne.  — avec une étoile, marque de Séville.  — sur une porcelaine tendre.  — allemand, porcel  Sabot de Noël en faïence de Roueu, fig. 2.  Sabots (John) invente l'impression sur la poterie.  SALLEY (Thomas), fabr. à Tours.  (Noël) fait de la porcelaine.                                                                                                                                                                                                                                      | 209<br>211<br>245<br>281<br>349<br>217<br>153<br>319<br>48<br>50                                       |
| — fabr. de van Marum — fabr. de van der Kloot ROMBLI (Conrad) de Nuremberg. RONNEBURG, ses porcelaines. ROOS, marque de Delft. ROOGENE (L'abhé de), fondateur de la fabr. de Samadet.  ROSSTAND — fabr. de Nordenstolpe. — de Geyers et Arfvingar. ROSS (Mathias) d'Anspach. ROSE (La), fabr. de Delft. — avec BVDD marque de Delft. — avec BVDD marque de Delft. — avec ses feuilles, porcel. franç. ROSSE (La), fabr. de Sèvres, dit Pompadour. ROSSETUS de Moustiers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 182<br>182<br>202<br>336<br>180<br>125<br>219<br>219<br>219<br>196<br>180<br>181<br>180<br>324<br>264<br>109<br>219                  | S faience genre Rouen.  — entre deux points, marque de Sinceny.  — marque de Schreitzein  — Allemagne.  — avec une étoile, marque de Séville.  — sur une porcelaine tendre.  — allemand, porcel  Sabot de Noël en faience de Roucu, fig. 2.  Sabuter (John) invente l'impression sur la poterie.  SAILLY (Thomas), fabr. à Tours.  — (Noël) fait de la porcelaine.  SAINT-AMAND, faience.                                                                                                                                                                                                            | 209<br>211<br>245<br>281<br>349<br>217<br>153<br>319<br>48<br>50<br>96                                 |
| — fabr. de van Marum — fabr. de van der Kloot Romel (Conrad) de Nuremberg. Ronneberg, ses porcelaines. Roos, marque de Delft. Rooyénne (L'abhé de), fondateur de la fabr. de Samadet. — fabr. de Nordenstolpe. — de Geyers et Arfvingar. Rosa (Mathias) d'Anspach. Rose (La), fabr. de Delft. — avec DVDD marque de Delft. — avec ses feuilles, porcel. franç. Rosse carné de Sèvres, dit Pompadour. Rossetus de Moustiers. Roshetus de Moustiers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 182<br>182<br>202<br>336<br>180<br>125<br>219<br>219<br>219<br>196<br>180<br>181<br>180<br>324<br>264<br>109<br>219                  | S faience genre Rouen.  — entre deux points, marque de Sinceny.  — marque de Schreitzein.  — Allemagne.  — avec une étoile, marque de Séville.  — sur une porcelaine tendre.  — allemand, porcel.  Sabot de Noël en faience de Roueu, fig. 2.  Sabuer (John) invente l'impression sur la poterie.  — (Noël) fait de la porcelaine.  SAINT-AMAND, faience.  — on y fait la faience fine.  SAINT-BLAISE, porcelaine.                                                                                                                                                                                   | 209<br>211<br>245<br>281<br>349<br>217<br>153<br>319<br>48<br>50<br>96                                 |
| — fabr. de van Marum. — fabr. de van der Kloot ROMBLI (Conrad) de Nuremberg. RONNEBURG, ses porcelaines. ROOS, marque de Delft. ROOUÉPINE (L'abbé de), fondateur de la fabr. de Samadet. — fabr. de Nordenstolpe. —— de Geyers et Arfvingar. ROSA (Mathias) d'Anspach. — sous un D marque de Delft. — avec DVDD marque de Delft. — avec ses feuilles, porcel, franç. ROSECTINE de MOUSTIERS. ROSECTINE DE MOUSTIERS. ROTHERHAM, faïence fine. ROUEN; no y cuit des carreaux de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 182<br>182<br>202<br>336<br>180<br>125<br>219<br>219<br>196<br>180<br>181<br>180<br>524<br>264<br>109<br>2332                        | S faience genre Rouen.  — entre deux points, marque de Sinceny.  — marque de Schreitzein.  — Allemagne.  — avec une étoile, marque de Séville.  — sur une porcelaine tendre.  — allemand, porcel.  Sabot de Noël en faience de Roueu, fig. 2.  Sabuer (John) invente l'impression sur la poterie.  — (Noël) fait de la porcelaine.  SAINT-AMAND, faience.  — on y fait la faience fine.  SAINT-BLAISE, porcelaine.                                                                                                                                                                                   | 245<br>281<br>349<br>217<br>153<br>319<br>48<br>50<br>96<br>520                                        |
| — fabr. de van Marum. — fabr. de van der Kloot ROMELI (Conrad) de Nuremberg. RONNEBURG, ses porcelaines. ROOS, marque de Delft. ROOYENE (L'abhé de), fondateur de la fabr. de Samadet. — fabr. de Nordenstolpe. — de Geyers et Arfvingar. ROSA (Mathias) d'Anspach. ROSE (La), fabr. de Delft. — avec DYDD marque de Delft. — avec BYDD marque de Delft. — avec ses feuilles, porcel, franç. ROSETUS de Moustiers. ROSETUS de Moustiers. ROSETUS de Moustiers. ROSETUS de MOUSTIER. ROBERTUS DE MARQUE (LE) ROUEN; on y cuit des carreaux de faitence en 1542.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 182<br>182<br>202<br>336<br>180<br>125<br>219<br>219<br>219<br>219<br>249<br>156<br>180<br>324<br>109<br>219<br>332<br>3             | S faience genre Rouen.  — entre deux points, marque de Sinceny.  — marque de Schreitzein  — Allemagne.  — avec une étoile, marque de Séville.  — sur une porcelaine tendre.  — allemand, porcel  Sabot de Noël en faience de Roueu, fig. 2.  Sabler (John) invente l'impression sur la poterie.  SAILLY (Thomas), fabr. à Tours.  — (Noël) fait de la porcelaine.  SAINT-AMAND, faïence.  — on y fait la faience fine.  SAINT-BLAISE, faïence.  SAINT-BLAISE, faïence.  SAINT-BLAISE, faïence.  SAINT-BLAISE, faïence.                                                                               | 245<br>245<br>281<br>349<br>217<br>153<br>319<br>48<br>50<br>96<br>520<br>102                          |
| — fabr. de van Marum — fabr. de van der Kloot ROMBLI (Conrad) de Nuremberg. RONNEBURG, ses porcelaines. ROOS, marque de Delft. ROOGÉNER (L'abhé de), fondateur de la fabr. de Samadet.  ROSSTAND — fabr. de Nordenstolpe. — de Geyers et Arfvingar. ROSS (Mathias) d'Anspach. ROSE (La), fabr. de Delft. — avec BYDD marque de Delft. — avec BYDD marque de Delft. — avec ses feuilles, porcel. franç. ROSSETUS de Moustiers. ROSSETUS de Moustiers. ROTHERHAM, faïence line. ROUE, marque de Hochst 200 ROUEN; on y cuit des carreaux de faïence en 1542. — son genre de décor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 182<br>182<br>202<br>336<br>180<br>125<br>219<br>219<br>196<br>180<br>181<br>180<br>324<br>264<br>109<br>219<br>332<br>355           | S faience genre Rouen.  — entre deux points, marque de Sinceny.  — marque de Schreitzein  — Allemagne.  — avec une étoile, marque de Séville.  — sur une porcelaine tendre.  — allemand, porcel  Sabot de Noël en faience de Roueu, fig. 2.  Sabuten (John) invente l'impression sur la poterie.  SAILLY (Thomas), fabr. à Tours.  — (Noël) fait de la porcelaine.  SAINT-AMAND, faience.  — on y fait la faience fine.  SAINT-BRICE, porcelaine.  SAINT-BLAISE, faience.  SAINT-CLAIRE, fabr. de la f. Lemusle.  SAINT-CLEMENT, faience.                                                            | 245<br>281<br>349<br>217<br>153<br>319<br>48<br>50<br>96<br>520<br>102                                 |
| — fabr. de van Marum. — fabr. de van der Kloot ROMELI (Conrad) de Nuremberg. RONNEBURG, ses porcelaines. ROOS, marque de Delft. ROOS, marque de Delft. ROOSTRAND. — fabr. de Samadet. — fabr. de Nordenstolpe. — de Geyers et Arfvingar. ROSA (Mathias) d'Anspach. — sous un D marque de Delft. — avec DYDD marque de Delft. — avec ses feuilles, porcel. franç. ROSECTRAND (ENTRE DE MONTER) ROSECTRAND (ENTRE DE MONTER) ROSECTRAND (ENTRE DE MONTER) ROSECTRAND (ENTRE DE MONTER) ROUEN, on y cuit des carreaux de faience en 1542. — son genre de décor. — ses faiences d'émailleurs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 182<br>182<br>202<br>336<br>180<br>125<br>219<br>219<br>219<br>196<br>180<br>180<br>324<br>264<br>219<br>332<br>35<br>55             | S faience genre Rouen.  — entre deux points, marque de Sinceny.  — marque de Schreitzein.  — Allemagne.  — avec une étoile, marque de Séville.  — sur une porcelaine tendre.  — allemand, porcel.  Sabot de Noël en faience de Roueu, fig. 2.  Sabuer (John) invente l'impression sur la poterie.  SAILLY (Thomas), fabr. à Tours.  — (Noël) fait de la porcelaine.  SAINT-BLAISE, faience.  — on y fait la faience fine.  SAINT-BLAISE, faience.  SAINT-CLAIS, fabr. de la f. Lemasle.  SAINT-CLEWENT, faience.  SAINT-CLEWENT, faience.                                                            | 67<br>209<br>211<br>245<br>281<br>349<br>217<br>153<br>319<br>48<br>50<br>96<br>520<br>102<br>86<br>64 |
| — fabr. de van Marum — fabr. de van der Kloot ROMELI (Conrad) de Nuremberg. RONNEBURG, ses porcelaines. ROOS, marque de Delft. ROOYENE (L'abhé de), fondateur de la fabr. de Samadet. — fabr. de Nordenstolpe. — de Geyers et Arfvingar. ROSA (Mathias) d'Anspach. ROSE (La), fabr. de Delft. — avec DVDD marque de Delft. — avec ses feuilles, porcel, franç. ROSEUS de Moustiers. ROSEUS de Moustiers de Moust | 182<br>182<br>202<br>336<br>180<br>125<br>219<br>219<br>196<br>180<br>180<br>181<br>109<br>324<br>264<br>109<br>332<br>35<br>56<br>6 | S faience genre Rouen.  — entre deux points, marque de Sinceny.  — marque de Schreitzein  — Allemagne.  — avec une étoile, marque de Séville.  — sur une porcelaine tendre.  — allemand, porcel  Sabot de Noël en faience de Roueu, fig. 2.  Sabot de Noël en faience de Roueu, fig. 2.  SAILLY (Thomas), fabr. à Tours.  — (Noël) fait de la porcelaine.  SAINT-AMAND, faience.  — on y fait la faience fine.  SAINT-BLAISE, faience.  SAINT-BLAISE, faience.  SAINT-CLAIR, fabr. de la f. Lemasle.  SAINT-CLAIR, fabr. de la f. Lemasle.  SAINT-CLOUD, ses faiences.  — Trou, marque ses produits. | 97 209 211 245 281 349 517 153 319 48 50 96 64 64 64                                                   |
| — fabr. de van Marum. — fabr. de van der Kloot ROMELI (Conrad) de Nuremberg. RONNEBURG, ses porcelaines. ROOS, marque de Delft. ROOS, marque de Delft. ROOSTRAND. — fabr. de Samadet. — fabr. de Nordenstolpe. — de Geyers et Arfvingar. ROSA (Mathias) d'Anspach. — sous un D marque de Delft. — avec DYDD marque de Delft. — avec ses feuilles, porcel. franç. ROSECTRAND (ENTRE DE MONTER) ROSECTRAND (ENTRE DE MONTER) ROSECTRAND (ENTRE DE MONTER) ROSECTRAND (ENTRE DE MONTER) ROUEN, on y cuit des carreaux de faience en 1542. — son genre de décor. — ses faiences d'émailleurs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 182<br>182<br>202<br>336<br>180<br>125<br>219<br>219<br>219<br>196<br>180<br>180<br>324<br>264<br>219<br>332<br>35<br>55             | S faience genre Rouen.  — entre deux points, marque de Sinceny.  — marque de Schreitzein.  — Allemagne.  — avec une étoile, marque de Séville.  — sur une porcelaine tendre.  — allemand, porcel.  Sabot de Noël en faience de Roueu, fig. 2.  Sabuer (John) invente l'impression sur la poterie.  SAILLY (Thomas), fabr. à Tours.  — (Noël) fait de la porcelaine.  SAINT-BLAISE, faience.  — on y fait la faience fine.  SAINT-BLAISE, faience.  SAINT-CLAIS, fabr. de la f. Lemasle.  SAINT-CLEWENT, faience.  SAINT-CLEWENT, faience.                                                            | 67<br>209<br>211<br>245<br>281<br>349<br>217<br>153<br>319<br>48<br>50<br>96<br>520<br>102<br>86<br>64 |

| SAINT-DENIS, faiencecie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TABLE                              | DES  | MATIÈRES.                       | 369 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------|-----|
| SAINT-DERIS DE LA CREVASSE, porc.  \$281NT-DERIS faience.  206  **SAINT-GROBES, faience.  206  **Marseille, faience.  207  **SAINT-DERIS, faience.  208  **SAINT-LONGES, faience.  209  **SAINT-LONGES, faience.  219  **SAINT-DERIS, faience.  210  **SAINT-DERIS, faience.  211  **SAINT-DERIS, faience.  212  **SAINT-DERIS, faience.  213  **SAINT-DERIS, faience.  214  **SAINT-DERIS, faience.  215  **SAINT-BERISSOURG, porcelaine.  216  **SAINT-PERISSOURG, porcelaine.  217  **SAINT-PERISSOURG, porcelaine.  218  **SAINT-PORGAIRE, faience.  219  **SAINT-PORGAIRE, faience.  210  **SAINT-PORGAIRE, faience.  211  **SAINT-PORGAIRE, faience.  212  **SAINT-PORGAIRE, faience.  213  **SAINT-PORGAIRE, faience.  214  **SAINT-PORGAIRE, faience.  215  **SAINT-PORGAIRE, faience.  216  **SAINT-PORGAIRE, faience.  217  **SAINT-PORGAIRE, faience.  218  **SAINT-PORGAIRE, faience.  219  **SAINT-PORGAIRE, faience.  210  **SAINT-PORGAIRE, faience.  211  **SAINT-PORGAIRE, faience.  212  **SAINT-PORGAIRE, faience.  213  **SAINT-PORGAIRE, faience.  214  **SAINT-PORGAIRE, faience.  215  **SAINT-PORGAIRE, faience.  216  **SAINT-PORGAIRE, faience.  217  **SAINT-PORGAIRE, faience.  218  **SAINT-PORGAIRE, faience.  219  **SAINT-PORGAIRE, faience.  210  **SAINT-PORGAIRE, faience.  211  **SAINT-PORGAIRE, faience.  212  **SAINT-PORGAIRE, faience.  213  **SAINT-PORGAIRE, faience.  214  **SAINT-PORGAIRE, faience.  215  **SAINT-PORGAIRE, faience.  216  **SAINT-PORGAIRE, faience.  217  **SAINT-PORGAIRE, faience.  218  **SAINT-PORGAIRE, faience.  219  **SAINT-PORGAIRE, faience.  210  **SAINT-PORGAIRE, faience.  211  **SAINT-PORGAIRE, faience.  212  **SAINT-PORGAIRE, faience.  213  **SAINT-PORGAIRE, faience.  216  **SAINT-PORGAIRE, faience.  217  **SAINT-PORGAIRE, faience.  218  **SAINT-PORGAIRE, faience.  219  **SAINT-PORGAIRE, faience.  219  **SAINT-PORGAIRE, faience.  210  **SAINT-PORGAIRE, faience.  211  **SAINT-PORGAIRE, faience.  212  **SAINT-PORGAIRE, faience.  213  **SAINT-PORGAIRE, faience.  214  **SAINT-PORGAIRE, faience.  215  **SAINT-PORGAIRE, fa | SAINT-DENIS, faiencerie            | 63 1 | Sèvres, porcel., fig. 37        | 275 |
| SAINT-Grosses, faience                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SAINT-DENIS DE LA CHEVASSE, DOCC.  | 325  |                                 |     |
| SAINT-GRORES, faience.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    | 141  | SGH marques françaises?         |     |
| Saint-Jean-Du-Désert, faub. de   Marseille, faience.   10   15   Saint-Jeange, faience.   10   15   Saint-Jeange, faience.   131   Saint-Jeange, faience.   131   Sincert fait le genre rouennais.   34   Saint-Jeange, faience.   131   Sincert fait le genre rouennais.   34   Saint-Jeange, faience.   137   Saint-Péterssours, porcelaine.   346   Saint-Jeange, faience.   137   Saint-Valler, fabr. de Garcin.   101   Saint-Valler, fabr. de Garcin.   101   Saint-Valler, fabr. de Garcin.   102   Saint-Porc, faience.   143   Saint-Jeange, faience.   149   Saint-Port, faience.   149   Saint-Port, faience.   149   Saint-Port, faience.   149   Saint-Port, faience.   140   Saint-Port, faience fine.   141   San Quissoo, faience.   142   San Quissoo, faience.   143   Savore, faience.   144   San Quissoo, faience.   145   Saint-Port on fee par Monsieur.   146   Saint-Coulor, faience.   147   Saint-Port on fee par Monsieur.   148   Saint-Port on fee par Monsieur.   148   Saint-Coulor.   148   Saint-Coulor.   148   Saint-Coulor.   148   Saint-Port on fee par Monsieur.   148   Saint-Coulor.   148   Saint-    |                                    | 206  |                                 |     |
| Marseille, faïence. 10 115 SAINT-LOSES, Taïence. 141 SAINT-OBES, Taïence. 143 SAINT-OBES, Taïence. 141 SAINT-OBER, Taïence. 141 SAINT-OBER, Taïence. 143 SAINT-PETERSSOURC, porcelaine. 346 SAINT-PETERSSOURC, porcelaine. 346 SAINT-PETERSSOURC, porcelaine. 346 SAINT-PETERSSOURC, porcelaine. 346 SAINT-PORCAIRE, Taïence. 131 SAINT-VERAIN, Taïence. 133 SAINT-VERAIN, Taïence. 149 SAINT-FOR, Taïence. 150 SAINT-FOR, Taïence. 151 SAINT-FOR, Taïence, 151 SAINT-FOR, Taï  |                                    |      |                                 |     |
| SAINT-LONGES, faience.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    | 115  | S.I.G. marque delle Nove.       |     |
| SAINT-MARCEAU, faience                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |      |                                 |     |
| SAINT-POREBAIRE, faience                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |      |                                 |     |
| SAINT-PÉTERSBOURG, porcelaine. 346 SAINT-PORGAIRE, failence. 131 SAINT-VALLIER, fabr. de Garcin. 101 SAINT-VALLIER, fabr. de Gracin. 101 SAINT-VALLIER, fabr. de Bristol. 218 SAINT-VALLIER, fabr. de Bristol. 218 SALNER, sa faience. 126 SALNER, fabr. à Saint-Omer. 375 SALNER, sa faience. 124 SANDLE un chiffre, porcel, française. 324 SANDLE un chiffre, porcel, française. 324 SANDLE un chiffre, porcel, française. 104 Solcil, marque de Saint-Cloud. 256 SALVE, SANDLE ALLIER, peintre espago. 104 de l'école de Moustiers. 111 — travaille à Alcora. 244 SOLOIME cadet, sur une pièce de Moustiers. 111 SASSOUD, faience. 225 SAVY (Bonoré) de Marseille. 116 — inventeur d'un vert particulier. 116 — sa faience de la porcel. 332 SALE, sa porcelaine, gl. 46. 326 SCEAUX, faience. 278 SCENTLER (Martio), Niederwiller. 348 SCENTLER (Martio), Niederwiller. 348 SCENTLER (Martio), Niederwiller. 348 SCEAUX, faience. 278 SCEAUX, faience. 279 SCEAUXENS, JOECHIE. 116 SEVERS; Lambert y fait de la faience fine. 349 SCEAUX, faience. 245 SEVERS; Lambert y fait de la faience fine. 340 SCEAUX, faience. 245 SEVERS; Lambert y fait de la faience fine. 345 SEVERS; Lambert y fait de la faience fine. 346 SEVERS; Lambert y fait de la faience fine. 346 SEVERS; Lambert y fait de la faience fine. 346 SEVERS; Lambert y fait de la faience fine. 346 SEVERS; Lambert y fait de la faience fine. 346 SEVERS; Lam  |                                    |      |                                 |     |
| SAINT-PORCHAIRE, Ialeice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |      | — sa faïence fig 10             |     |
| SAINT-VALLIER, fabr. de Garcín. 101 SAINT-VALLIER, fabr. de Garcín. 101 SAINT-FOY, faience. 149 SAINTES, fuience. 153 SAINTES, fuience. 154 SAINDERUS (Lambertus) de Delft, fabr. à la Griffe. 181 SAN QUIMOO, faience. 124 SANDERUS (Lambertus) de Delft, fabr. à la Griffe. 181 SAN QUIMO, faience. 124 SASSOUD, faience. 124 SASSOUD, faience. 125 SAVONE, faience 125 SAVONE, faience 126 SAIV (Honord) de Marseille. 116 SASVI (Honord) de Marseille. 116 SAIR JAINTE, faience 161 SAIR JAINTE, faience 161 SAIR JAINTE, faience 161 SAIR JAINTE, faience 161 SASSOUD, faience. 154 SASSOUD, faience 161 SASSOUD, faience 161 SAIR JAINTE, faience 161 SASSOUD, faience 161 STARNIG, faience 161 STARNIG  |                                    |      | — see décorateurs               |     |
| SAINT-Vérain, faience.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |      |                                 |     |
| SAINTE-Fot, faience                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |      | SK rámnie FR rámnie Sudda 9     |     |
| SAIADER, fabr. à Saint-Omer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |      |                                 |     |
| SALADER, fabr. à Saint-Omer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |      |                                 |     |
| - avait commencé à Dunkerque. Samder, ses faiences                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Strange folm & Saint Omen          |      | SNICE on chicago                |     |
| SANDERUS (Lambertus) de Delft, fabr. à la Griffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |      | Soloil manage de Spint Claud    |     |
| SANDREUS (Lambertus) de Delft, fabr. à la Griffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Savate commence a bunkerque.       |      |                                 | 230 |
| fabr. à la Griffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Samader, ses latences              | 124  |                                 | 444 |
| SAR QUIRMO, faience                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    | 404  |                                 |     |
| SARBGURM     |                                    |      |                                 | Z44 |
| SASSOULO, faïence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |      |                                 |     |
| SAVY (Bonoré) de Marseille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |      | moustiers                       |     |
| Savy (Honoré) de Marseille.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SASSUOLO, IZIENCE                  |      |                                 |     |
| - inventeur d'un vert particulier sa fabr. patronnée par Monsieur sa marque à la fleur de lis demande à faire de la porcel. SAZE, sa porcelaine, fig. 46 326 - fig. 47 328 SCEAUX, faiences 529 - fabr. patronnée par le duc de Penthièvre 60 - (Faience de) fig. 9 617 - porcelaine tendre 278 SCEPTRES, marque de Berlin 341 SCEPTRES caoisés, porcel. allem 351 SCRAPPHOUSE, poterie 195 SCEATPLER (Martin), Niederwiller 352 SCEATPLER (Martin), Niederwiller 353 SCRAPPERIS, faiences 207 SL. C. T marque de Trou, faiencier à Saint-Cloud 4 Saint-Cloud 4 Saint-Cloud 5 SECOER (Joseph) Niederwiller 5 SECOER (Joseph) Niederwiller 71 SECOERT, faience 252 SECOER (Joseph) Niederwiller 725 SÉCOUIE, faience 245 SÉVELE, faience de Vincennes y est transféré 265 Tavennes, ses faiences 246 Tallemagne 211 Tallavera, aes faiences 246 Tavennes, ses faiences 256 Tavennes, ses faiences 257 Tavennes, ses faiences 258 Tavennes, ses faiences 258 Tavennes, faience 258 Tavennes, ses faiences 258 Tavennes, faience 258 Tavennes, faience 250 Tavennes, faience 250 Tavennes, fa                                                                                                                                                                                                           | SAVONE, laience                    |      |                                 |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                                 |     |
| - sa marque à la fleur de lis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |      |                                 |     |
| - demande à faire de la porcel.  SALE, sa porcelaine, ilg. 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |      |                                 |     |
| SALE, sa porcelaine, fig. 46.   396   50   50   50   50   50   50   50   5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |      |                                 |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                                 |     |
| SCEAUX, laiences                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SAXE, sa porcelaine, lig. 46       |      |                                 |     |
| SCEAUX, Talences.   59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | — — lig. 47                        |      |                                 |     |
| Penthiévre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    | 59   | STOCKHOLY, ses faiences         |     |
| - (Raience de) fig. 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |      |                                 |     |
| — porcelaine tendre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Penthièvre                         |      |                                 |     |
| SCEPTRER, marque de Berlin.   341                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | — (Falence de) fig, 9              |      |                                 |     |
| SCEPTERS CROISES, porcel. allem.   348                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |      |                                 | 91  |
| - porcel allemande. 331 SCRAFPENOUSE, poterie. 198 SCRAFPEN, de Harburg. 198 SCRAFPEN, de Harburg. 198 SCRAFPEN, de Harburg. 198 SCRAFFEN, de Harburg. 290 SCRAFFEN, de Harburg. 290 SCRAFFEN, de Harburg. 290 SCRAFFEN, de Harburg. 291 SCRAFFEN, de Rouen, faiences 194 SUESE, ses faiences. 194 SVE en chiffre, marque de Suter van der Even de Delft. 187 SWINTON, faience fine et porcel. 219 SX marque de la porcelaine de Sceaux. 278 SEGOVIE, faience. 278 SEGOVIE, faience. 278 SEVENES, Lambert van de la faience dine. 278 SEVENES, Lambert y fait de la faience dine. 655 — sa faience émaillée. 655 — sa faience émaillée. 655 SEVENES, l'établissement de Vincennes y est transféré. 265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |      |                                 |     |
| SCHAPPHOUSE, POLORIES. 195 SCHAPPER, de Harburg. 198 SCHALER (Martin), Niederwiller. 79 SUDER, SE faiences. 194 SVENE en chiffre, marque de Suter van der Even de Delft. 187 Swinton, faience fine et porcel. 187 Swinton, faiences 194 Suber, ses faiences. 194 Schaler (Martin), Niederwiller. 187 Swinton, faience fine et porcel. 187 Swinton, faiences faiences. 184 Schaler (Martin), Niederwiller. 207 Suber, ses faiences. 184 Swinton, faience fine et porcel. 187 Swinton, faience fine et porcel. 187 Swinton, faience fine et porcel. 187 Swinton, faience fine et porcel. 207 Svie et chiffre, marque de Suter van der Even de Delft. 187 Swinton, faiences faiences. 219 Svie et chiffre, marque de Suter van der Even de Delft. 187 Swinton, faience fine et porcel. 219 Svie et chiffre, marque de Suter van der Even de Delft. 187 Swinton, faience fine et porcel. 219 Svie et chiffre, marque de Suter van der Even de Delft. 187 Swinton, faience fine et porcel. 219 Svie et chiffre, marque de Suter van der Even de Delft. 187 Swinton, faience fine et porcel. 219 Svie et chiffre, marque de Suter van der Even de Delft. 187 Swinton, faience fine et porcel. 219 Svie et chiffre, marque de la porcelaine de Sceaux. 278 Swinton, faience fine et porcel. 219 Svie et chiffre, marque de la porcelaine de Sceaux. 278 Swinton, faience fine et   |                                    |      |                                 | 000 |
| SCRITTERR (Martin), Niederwiller. 198 SCRITTERR (Martin), Niederwiller. 343 SCRITTERRIN, faience. 207 SI. G. T marque de Trou, faiencier a Saint-Cloud. 64 —— de la porcelaine tendre. 256 SC.c.y, marque de Sinceny. 71 Sc.corr, faience fine et porcel. 187 SEGIORE (Joseph) Niederwiller. 78 SEGIORE (Joseph) Niederwiller. 78 SEGIORE (Jacques) de Nevers, marque qu'on lui attribue. 145 SÉVERES; Lambert y fait de la faience fine. 65 — sa faience émaillée. 65 — sa faience émaillée. 65 SÈVERES; l'établissement de Vincennes y est transféré. 265 TAVERNES, ses faiences. 194 SUBDE, ses faiences. 194 SUBDE, ses faiences. 187 SUBDE, ses faiences. 187 SUBDE, ses faiences. 187 SVE na chiffre, marque de Suter van der Even de Delft. 187 SWINTON, faience fine et porcel. 187 SEGONT, faience fine et porcel. 187 SWINTON, faience fine et  |                                    |      |                                 | 202 |
| SCHLAKENWALD, Porcel. moderne.   345                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |      |                                 |     |
| SCHREITZHEIM, faience. 207 St. G. T marque de Trou, faiencier à Saint-Cloud. 256 S.c.y, marque de Sinceny. 71 Szcoza (Joseph) Niederwiller. 78 Szcoza (Joseph) Niederwiller. 78 Szcoza (Jacques) de Nevers, marque qu'on lui attribue. 245 Szville, faience. 245 Szville, faience. 245 Szville, faience. 245 Szville, faience. 245 Szville, faience de mailkie. 65 — sa faience émailkie. 65 — sa faience émailkie. 65 Szville, faience de Vincennes y est transféré. 265 Talagrae. 194 Surenze, ses faiences. 194 Surenze,  |                                    |      |                                 |     |
| SCHREITZHEIM, faience. 207 S.I. C. T marque de Trou, faiencier à Saint-Cloud. 64  — de la porcelaine tendre. 256 S.c.y, msrque de Sinceny. 71 Szcoza (Joseph) Niederwiller. 78 Szeoza (Joseph) Niederwiller. 78 Szcoza (Joseph) Niederw  |                                    |      | Surde, ses faiences             |     |
| SCHREITZHEIM, faience. 207  \$1. G. T marque de Trou, faiencier à Saint-Cloud. 64  — de la porcelaine tendre. 256 Sc.cy, marque de Sinceny. 71 Sc.cy, marque de Sinceny. 71 Sc.cord (Joseph) Niederwiller. 78 Schour, faience. 245 Schour, faience. 245 Schour, faience. 245 Schour, faience dine. 256 Schore, faience dine. 257 Schour, faience. 245 Schore, faience dine. 557 Schores; Lambert y fait de la faience dine. 657 — sa faience émaillée. 657 — sa faience émaillée. 657 — sa faience dine. 211 Tallemagne. 211 Talleragne. 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |      | Suisse, ses faïences            | 194 |
| van der Even de Belft.   187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Schreitzheim, faïence              | 207  | SVE en chiffre, marque de Suter |     |
| à Saint-Cloud.       64         — de la porcelaine tendre.       256         S.c.y, marque de Sinceny.       71         Szcozus, (Joseph) Niederwiller.       78         Szeovus, faience.       245         Szizusk (Jacques) de Nevers, marque qu'on lui attribue.       145         Sžville, faience.       245         Sžville, faience.       245         Sžville, faience.       65         — sa faience émaillée.       65         Sžvass; l'établissement de Vincennes y est transféré.       265         Tavenzes, ses faiences.       246         Tavenzes, ses faiences.       113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21. C. T marque de Trou, falencier |      | van der Even de Delft           | 187 |
| - — de la porcelaine tendre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | à Saint-Cloud                      |      |                                 | 219 |
| S.c.y, msrqué de Sinceny. 74   Secaux. 278   Secaux. 278   Secoux. 278    | - de la porcelaine tendre          |      |                                 | _   |
| Szcar (Joseph) Niederwiller.   78   S25 faience genre Rouen.   32   Szcare (Jacques) de Nevers, marque qu'on lui attribue.   145   Sžvras; (Lambert y fait de la faience fine.   65   Szvras; (Lambert y fait de la faience émailée.   65   Szvras; (Lablissement de Vincennes y est transféré.   265   Talerras, ses faiences.   216   Talerras, ses faiences.   113   113   113   113   114   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115   115     |                                    |      | Sceaux                          | 278 |
| Ségovie, faience. 245 Szigke (Jacques) de Nevers, marque qu'on lui attribue. 145 Sévrats; Lambert y faut de la faience fine. 65 — sa faience émailée. 65 Sèvrats; l'établissement de Vincen- nes y est transféré. 265 Tallemagne. 211 Tallemagne. 211 Tallemagne. 246 Tavannes, ses faiences. 246 Tavannes, ses faiences. 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    | 78   | S2B faïence genre Rouen         | 32  |
| Szigre (Jacques) de Nevers, marque qu'on lui attribue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |      |                                 |     |
| qu'on lui attribue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    | -    |                                 |     |
| Séville, faience                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | qu'on lui attribue.                | 145  |                                 |     |
| SEVRES; Lambert y fait de la faïence fine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SEVILLE, faïence                   |      |                                 |     |
| faience fine.         65           — sa faience émaillée.         65           Sèvass; l'établissement de Vincennes y est trunsféré.         7 Allemagne.         211           Talavera, ses faiences.         246           Taverages, ses faiences.         113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sèvres: Lambert v fait de la       |      | T                               |     |
| - sa faience émailée. 65 T Allemagne. 211 Sèvans; l'établissement de Vincennes y est transféré. 263 Taulavena, ses faiences. 246 Tavannes, ses faiences. 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | faience fine.                      | 65   | •                               |     |
| SEVERS; l'établissement de Vincennes y est transféré                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - sa faïence émaillée.             |      | T Allemagne                     | 211 |
| nes y est transféré                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    | -    |                                 |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 263  | TAVERNES, ses faïences.         |     |
| and the many of the state of th  |                                    |      |                                 |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                                 |     |

·

| ,                                               |                    |                                                             |             |
|-------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|
| TCEL, marque française                          | 163                | I V VA Delft                                                | 193         |
| Ton Allemagne                                   | 211                | V VA Delft                                                  | 195         |
| TERRIMPEL, peintre de Delft                     | 186                | - en chitfre, marque de Bordeaux                            | 313         |
| TERRE-BA-SE, faïence                            | 120                | Vaisselle blanche (voy. l'oterie) .                         | 102         |
| TERRE D'ANGLETERRE, v. faïence line.            |                    | Valence, es faïences                                        | 247         |
| Terre de Lorraine, de Cyfflé à Lu-              |                    | VALENCIENNES, ses faïences                                  | 47          |
|                                                 | 312                | — sa por elaine tendre                                      | 281         |
| Tervuenen, ses faïences                         | 170                | - sa porcelaine dure                                        | 320         |
| THALBOTIER (Jean) Niederwiller.                 | 79                 | VALETTE, fab de Rouen                                       | 30          |
| T'HART, au cerf, marque de Delft.               | 183<br>90          | VAN BEEK (Willem), fab. à Delft .                           | 184         |
| TRIONVILLE, faience                             | 130                | Vanhepopelière ( Marie-Barbe ),<br>veuve Febvrier, de Lille | 41          |
| THOUARS, faience                                | 333                | Van Doorne (Pieter), tab. à Delft.                          | 18          |
| Tiebauld (Frédéric-Adolphe) de                  | 000                | VAN DUYN, fab. à pelit                                      | 183         |
| Niederwiller                                    | 78                 | VAN HOORN (Hendrik), fab. à Delft,                          | •••         |
| Tion, de Moustiers 108                          |                    | aux Trois ba: ils de porcelaine .                           | 189         |
| TOFT ET SANS, grès auglais                      | 212                | VAN LAUN (Hartog), fab. à Amster-                           |             |
| Tortosa, faïence                                | 246                | dam                                                         | 18          |
| Toul, ses faïences                              | 84                 | Van Marun (Petrus), fab. à Delft,                           |             |
| Toulouse, ses faïences                          | 119                | au Romain                                                   | 182         |
| Tour, marq. de la Tour-d'Aigues. 156            | 280                | VAN MIDDELDIJK (Hendrik), fab. à                            |             |
| - aux oiseaux; marque de Tour-                  | 909                | Delft.                                                      | 183         |
| nay                                             | 282                | Van Os (Cornelis), fab. à Delft, à                          | 400         |
| 100R-D AIGUES (La), sa latence                  | 155<br><b>28</b> 0 | l'A grec                                                    | 189         |
| — sa porcelaine                                 | 56                 | VARAGES, ses faïences                                       | 149         |
| Tournay, fabr. de Fauquez                       | 168                | VARZY, faïence                                              | 87          |
| — fabr. de Petervnck                            | 169                | VAUVERT, poteries                                           | 129         |
| — fabr. de Peterynck<br>— sa porcelvine         | 282                | Vaux, sa porcelaine                                         | 312         |
| Tours fabr. de Sailly                           | 153                | VAVASSEUR, fab. de Rouen                                    | 30          |
| — — sa porcelaine                               | 319                | - fait des faiences à la moufle.                            | 34          |
| Traits croisés, marque de Bristol.              | 291                | Ven a, marque de Venise,                                    | 295         |
| — ondutés, marque de Copenhague.                | 345                | Venise, sa faïence                                          | 229         |
| Trelle, marque de Grosbreilen-                  |                    | — sa porcelaine                                             | 293         |
| bach                                            | 555<br>230         | $\frac{1}{2}$ — — tig. 38 · · · · · · · · · · ·             | 294         |
| TREVISE, Sa laience                             | 230                | VERBOECKOVEN travaille à Valen-                             | -04         |
| IRIANA, sa faïence                              | 246                | Ciennes                                                     | 521         |
| Frident, marque de Caughley.                    | 290                | Vergo d'Esculano première marque                            | 183         |
| Trois Barils DE PORCELAINE (Aux) fabr. de Delft | 182                | Verge d'Esculape, première marque                           | <b>52</b> 9 |
| Trois Bouteilles De Porcelaine                  | 104                | de Bottger                                                  | 67          |
| (Aux), fabr. de Delft                           | 183                | VERNEUIL, fab. d'épis                                       | 19          |
| Prois Croissants, marque de Ma-                 |                    | VERNEUILLE, f.b. à Bordeaux                                 | 312         |
| rieberg                                         | 221                | VERSTELLE (Geertruy), fab. à Delft.                         | 18:         |
| Trois Couronnes, marque de Ma-                  |                    | VF avec l'ancre, marque de Ve-                              |             |
| rieberg                                         | 221                | nise                                                        | 295         |
| TROYES, ses potiers                             | 73                 | VH Allemagne                                                | 211         |
| - Perrenet y travaille                          | _75                | — Italie                                                    | 241         |
| Tunstall, fabr. d'Adams                         | 217                | - reunis, Italie                                            | 241         |
|                                                 | - 1                | Vicceus, fab. à Faenza                                      | 226         |
| U                                               |                    | Vieille tête de Maure, fab. de Delft.                       | 182<br>342  |
| URBANIA, ses faïences                           | 997                | VIENNE, sa porcelaine                                       | 042         |
| l'abino, ses faïences                           | 227<br>227         | VILAX (Miguel), peintre espagnol de l'école de Moustiers    | 111         |
| t indino, 303 intendeds                         |                    | VILLA FÉLICHE; faïence                                      | 248         |
| v                                               |                    | VILLERAY (Madaine de) a une fab.                            | 0           |
| ·                                               |                    | à St-Sever                                                  | 26          |
| V faïence à la corne                            | 34                 | — — Chapelle travaille pour ellc.                           | 26          |
| - surmonté d'une croix, Vineuf.                 | 548 l              | - (Lecog de), fab. à Rouen                                  | 50          |

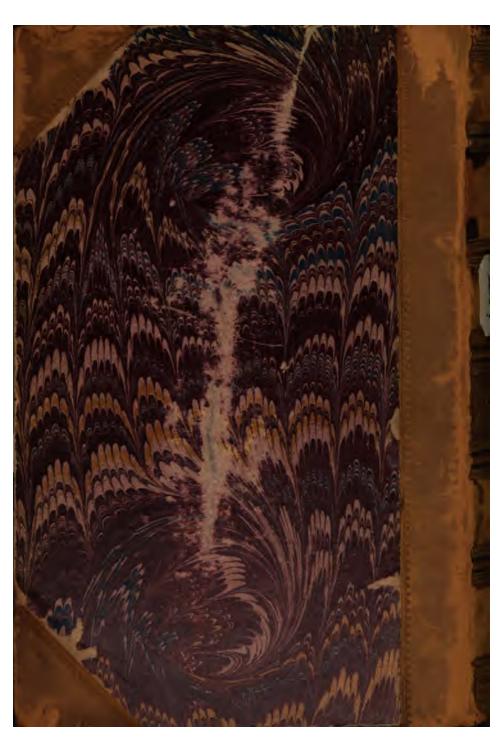